





# 10.42.178(8)

## OE UVRES

COMPLÈTES

# DE VOLTAIRE.

TOME HUITIÈME.

## DE L'IMPRIMERIE DE J. CAREZ.

## OEUVRES

COMPLÈTES

## DE VOLTAIRE.

NOUVELLE ÉDITION.

THÉATRE. - TOME VII.



## A PARIS,

CHEZ THOMINE ET FORTIC, LIBRAIRES, RUE 57. - ANDRÉ-DES-ARCS, N°. 59.

M. DCCC. XXI.

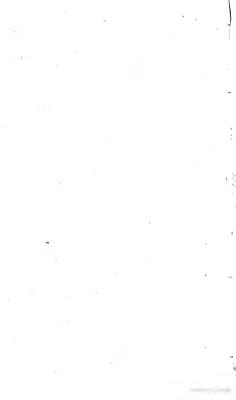

## LE

# BARON D'OTRANTE,

OPÉRA-BUFFA EN TROIS ACTES.



## AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS DE L'ÉDITION DE KEHL.

CETTE petite pièce fut faite pour M. Grétry, qui, avant de venir à Paris, avait passé six mois à Genève, d'où il se rendait frequemment à Ferney, M. de Voltaire et madame Denis, sur quelques essais qu'il leur fit entendre, conçurent une si grande espérance de ses talents, qu'ils le pressèrent vivement d'aller les exercer dans la capitale; et pour l'y déterminer d'autant mieux, M. de Voltaire s'offrit de travailler dans un genre nouveau, dont il n'osait cependant espérer, disait-il, d'atteindre la sublimité(\*). Il donna en effet le Baron d'Otrante à M. Grétry, qui vint le présenter aux comédiens italiens, comme l'ouvrage d'un jeune homme de province. Les comédiens refusérent la pièce, en avouant cependant que l'auteur n'était pas sans talent, et qu'il promettait beaucoup. Ils engagerent même M. Gretry à mander au jeune homme que s'il voulait se rendre à Paris, on pourrait lui indiquer des changements néce-saires pour faire admettre et représenter sa pièce, et que moyennant un peu d'étude de de leur théâtre, et de la docilité, il pourrait lui être utile par ses travaux, et se rendre digne d'y être attaché.

Le jeune auteur reconnut son insuffisance, et ne jugea pas à propos de se déplacer. Il aima mieux renoncr à une gloire qu'il désespérait d'obtenir. Cet évènement empêcha M. Grétry de mettre la pièce en musique, et M. Voltaire de faire d'autres opéras comiques que le

(') C'était en 1765. M de Laharpe était alors à Ferney, et l'on voulut l'engager aussi à faire quelques ouvrages pour M. Grétey. On peut consulter les Essais de Musique de ce élèbre compositeur, au sujet de . etto pièce et de la suivante. C'est par erreur que les éditeurs de Kehl, dans leur table tout object de la compositeur de M. de Voltaire, les plaçent à l'année 1768. (Note des noueux Éditeurs.)

Baron d'Otrante, et les Deux Tonneaux qu'il avait commencés.

Il est assez remarquable que M. de Voltaire donna le premier un opéra à M. Grétry, comme il avait donné le premier, vers 1730, une tragédie lyrique (\*) à Rameau, avant que ces deux grands mucisiens se fussent encore exercés dans les genres où ils ont excellé. Le grand poëte découvrit leur génie et devina leurs 'snocès. Peut être il déternina seul leur vocation, et dans ce cas, la France lui serait en partie redvable des chés-d'œuvre qu'ils lui ont donnés. Quel homme grave, à ce prix, ne pardonnerait à M. de Voltaire d'avoir fait des opéras comiques ?

(\*, Samson.

## PERSONNAGES.

LE BARON D'OTRANTE.
IRÈNE.
UNE GOUVERNANTE.
ABDALA, corsaire turc.
Conseillers privés du baron.
Hoberbaux et Filles d'Otrante.
Troupe de Turcs.

La scène est dans le château du baron-

## LE

# BARON D'OTRANTE,

OPÉRA BUFFA.

## ACTE PREMIER.

Le théâtre représente un salon magnifique.

## SCÈNE PREMIÈRE.

LE BARON, seul, en robe de chambre, couché sur un lit de repos.

## (Il chante.)

An' que je m'ennuie!

Je n'ai point encore eu de plaisir ce matin.

(Il se lève, et se regarde au miroir.)

On m'assure pourtant que les jours de ma vie

Doivent couler, couler sans ombre de chagria.

Je prétends qu'on me réjouisse

Dès que j'ai le moindre désir.

Holà. mes gens, qu'on m'avertisse

Si je puis avoir du plaisir.

## SCÈNE II.

LE BARON, UN CONSEILLER PRIVÉ, en grande perruque, en habit feuille-morte et en manteau noir; il entre une foule de hobereaux et de filles d'otrante.

#### LE CONSEILLER.

Monseigneur, notre unique envie

Est de vous voir heureux dans votre baronnie: D'un seigneur tel que vous c'est l'unique destin.

LE BARON.

Ah! que je m'ennuie! Je n'ai point encore eu de plaisir ce matin. (On habille monseigneur, )

LE CONSEILLER.

C'est aujourd'hui le jour où le ciel a fait naître Dans ce fameux château notre adorable maître. Nous célébrons ce jour par des jeux bien brillants....

LE BARDN.

Et quel âge ai-je donc?

LE CONSEILLER. LE BARON.

Vous avez dix-huit ans.

Ah! me voilà majeur!

LE CONSEILLER.

Les barons à cet âge De leur majorité font le plus noble usage; Ils ont tous de l'esprit, ils sont pleins de bon sens; Ils font, quand il leur plaît, la guerre aux Musulmana, Ranconnent leurs vassaux à leurs ordres tremblants; Vident leurs coffres-forts, ou coupent leurs oreilles; Ils n'entreprennent rien dont on ne vienne à bout. Ils font tout d'un seul mot, bien souvent rien du tout, Et quand ils sont oisifs ils font toujours merveilles.

Ou me l'a toujours dit; je fus bien élevé. Or cà, répondez moi, mon consciller privé: Ai-je beaucoup d'argent?

LE CONSEILLER.

Fort peu; mais on peut r Celui de vos fermiers, et même sans le rendre.

LEBARON.

Et des soldats?

LE CONSEILLER.

Pas un : mais en disant deux mota Tous les manants d'iei deviendront des héros.

LE BARON.

Ai-je quelque galère?

LE CONSELLER-

Ouí, seigneur; votre altesse A des bois, une rade, et quand elle voudra On fera des vaisseaux: l'Hellespont tremblera; Elle sera des mers souveraine maîtresse.

Je me vois bien puissant.

LE BAROS.
puissant.
LE CONSEILLER.

Nul ne l'est plus que vous. Seigneur, goûtez en paix ce destin noble et doux: Ne vous mêlez de rien, chacun pour vous travaille.

LE BARON.

Etant si fortuné, d'où vient done que je bâille?

LE CONSEILLER.

Seigneur, ces bàillements sont l'effet d'un grand cœur Qui se sent au-dessus de toute sa grandenr. Ce beau jour de gala, ce beau jour de naissance Célèbre son bonheur ainsi que son pouvoir; Et monseigneur, sans donte, aura la complaisance De prendre du plaisir puisqu'il en veut avoir. Vous serez-harangué; c'est le premier devoir: Les spectacles suivront; c'est notre antique usage.

LEBARON.

Tout celabien souvent fait bâiller davantage; Les harangues surtout ont ce don merveilleux. O ciel! je vois Irène arriver en ces lieux! Irène, si matin, vient me rendre visite! Mes conseillers privés, qu'on s'en aille an plus vite. Les harangues pour moisont des soins superflus: Ma consine parâit; je ne bâillerai plus.

## SCÈNE III.

LE BARON, IRÈNE.

LE BARON chante.

Belle Irène, belle cousine,

Ma langueur chagrine S'en va quand je te vois:

L'amour vole à ta voix:

Tes yeux m'inspirent l'allégresse,

Ton cœur fait mon destin:

Tout m'ennuyait, tout m'intéresse; Je commence à goûter du plaisir ce matin.

Mais répondez-moi donc en chansons, belle Irène; C'est dans ces lieux chéris une loi souveraine Dont ni berger ni roi ne se peut écarter; Si l'on y parle un peu, ce n'est que pour chanter. Vous avez une voix si tendre et si touchante!

### IRÈ NE.

Il n'est point à propos, mon cousin, que je chante; Je n'en ai nulle envie: on pleure dans Otrante: Vos conseillers privés preunent tout notre argent; Vous ne songez à rien, et l'on vous fait accroire Oue tout le monde est fort content.

LE BARON.

Je le suis avec vous, j'y mets toute ma gloire.

Sachez que pour me plaire il vous faudra changer: D'une mollesse indigne il faut vous corriger; Sans cela point de mariage.

Sans cela point de mariage. Vous avez des vertus, vous avez du courage; La nonchalance a tout gâté: On ne vous a donné que des leçons stériles; On s'est moqué de vous, et votre oisiveté Rendra vos vertus inutules.

T.P. BARON

Mes conseillers privés....

IRÈME.

Seigneur, sont des fripons Qui vous avaient donné de méchantes leçons, Et qui vous nourrissaient d'orgueil et de fadaise, Pour mieux pouvoir piller la baronnie à l'aise.

#### LE BARON.

Oui, l'on m'élevait mal; oui, je m'en aperçois; Et je me sens tout autre alors que je vous vois. On ne m'a rien appris, le vide est dans ma tête; Mais mon cœur, plein de vous, et plein de ma conquête, Me rendra digne enfin de plaire à vos beaux yeux; Étant aimé de vous, j'en vaudzai beaucoup mieux.

IRÈNE.

Alors, seigneur, alors, à vos vertus rendue, Je reprendrai pour vous la voix que j'ai perduc. (Elle chante.)

Pour jamais je vous chérirai;
De tout mon cœur je chanterai;
Amant charmant, aimez toujours frène:
Régnez sur tous les cœurs, et préfèrez le mien;
Oue le temps affermisse un si tendre lien.

Que le temps redouble ma chaîne! (Tous deux ensemble.)

Non. je ne m'ennulrai jamais; J'aimerai toute ma vie. Amour, amour, lance tes traits, Lance tes traits.

#### LE BARON D'OTRANTE.

Dans mon âme ravie.
Non, je ne m'ennuîrai jamais;
J'aimerai toute ma vie.
(On entend une grande rumeur et des cris.)

IRÈNE.

O ciel! quels cris affreux!

LE BARON.

Quel tumulte! quel bruit! Quel étrange gala! chacun court, chacun fuit.

## SCÈNE IV.

LE BARON, IRÈNE, UN CONSEILLER PRIVÉ:

LE CONSEILLER.

Au! seigneur, c'en est fait, les Turcs sont dans la ville.

Les Tures!

10

LE BARON.

Est-il bien vrai?

Vous n'avez plus d'asile.

LE BARON.

Comment cela? par où sont-ils donc arrivés?

I RÈNE.

Voilà ce qu'ont produit vos conseillers privés,

LE BARON.

Allez dire à mes gens qu'on fasse résistance; Je cours les seconder.

LE CONSEILLER.

Seigneur, votre grandeur De son rang glorieux doit garder la décence.

IRÈNE.

Hélas! ma gouvernante et mes filles d'honneur. Vienneut de tous côtés, et sont toutes tremblantes.

## SCÈNE V.

LES PRÉCÉDENTS, LA GOUVERNANTE, et les filles D'HONNEUR.

LA GOUVERNANTE.

An ! madame ! les Turcs ...

IRÈNE.

Alt! pauvres innocentes!...

Qu'ont fait ces Turcs maudits?...

LA GOUVERNANTE.

Les Tures... je n'en puis plus...

Dans votre appartement... ils sont tous répandus. ,

Le corsaire Abdala tout enlève, et tout pille;

On enchaîne à la fois père, enfant, femme, fille.

Madame!... entendez-vous les tambours... les clameurs?..

LES TURCS,

Alla! alla! guerra!

LA GOUVERNANTE.

Madame.... je me meurs!

## SCÈNE VI.

LES PRÉCÉDENTS, ABDALA, suivi de ses turcs.

QUATUOR DE TURCS.

Pillar, pillar, grand Abdala! Alla, ylla, alla! Tout conquir, Tout occir,

Tout ravir; Alla, ylla, alla!

#### LE BARON D'OTRANTE.

#### ABDALA.

Non amazar, No, no, non amazar. Basta, basta tout saccagear; Ma non amazar, Incatenar, Bever, violar;

Non amazar.

12

( Pendant qu'ils chantent, les Turcs enchaînent tous les hommes avec une longue corde qui faitle tour de la troupe, et dont un levantis tient le bout.)

LEBARON, enchainé avec deux conseillers en grande perruque.

I rêne, vous voyez si dans cette posture J e fais pour un baron une noble figure.

QUATUOR DE TURCS.
Pillar, pillar, grand Abdala!
Tout saccagear;
Pillar, bever, violar.
Alla, ylla, alla!

Quoi! ces Turcs si méchants n'enchanîent point les dames! Tant d'honneur entre-t-il dans ces vilaines âmes?

#### ABDALA chante.

Spavento di mari,
Andate a partagir,
A bever, a fruir.
A vostri strapazzi
Cedo li ragazzi,
Et tutti li consiglieri.
Tutte le donne son per me;
Et l' mio costume,
Tutte le donne son per me me;

O bravi corsari.

LES TURCS.

Pillar, pillar, grand Abdala! Alla, ylla, alla!

IRÈNE, au baron qu'on emmène.

Allez, mon cher cousin, je me flatte, j'espère, Si ce Turc est galant, de vous tirer d'affaire. Peut-être direz-vous, par mes soins relevé, Qu'une femme vaut mieux qu'un conseiller privé.

PIN DU PREMIER ACTE.

## ACTE II.

# SCÈNE PREMIÈRE.

IRÈNE, LA GOUVERNANTE.

#### IRÈNE.

Consolons-nors, ma bonne; il faut avec adresse Corriger, si l'on peut, la fortune traîtresse. Vous savez du baron le bizarre destin.

Point du tout.

TRÈNT

Le corsaire, échauffé par le vin, Dans les transports de joie où son cœur s'abandonne; Sans s'informer du rang ni du nom de personne, A, pour se réjouir, dans la cour du château, Assemblé les captifs; et. par un goût nouveau, Fait tirer aux trois dés les emplois qu'il leur donne. Un grave magistrat se trouve cuisinier; Le baron, pour son lot, est reçu muletier. Ce sont la, nous dit-on, les jeux de la fortune: Cette bizarrerie en Turquie est commune.

#### LACOUVERNANTE

Se peut-il qu'un baron, hélas! soit réduit là?, Et quelle est votre place à la cour d'Abdala?,

Je n'en ai point encor; mais, si je dois en croire Certains regards hardis que du haut de sa gloire L'impudent, en passant, a fait tomber sur moi, l'auraj bientôt, je pense, un assez bel emploi, Etj'en ferai, ma honne, un très-honnête usage.

Ah! je n'en doute pas: je sais qu'Irène est sage. Mais, madame, un corsaire est un peu dangereux: Il paraît volontaire; et le pas est scabreux.

#### IRÈNE.

Il a pris sans facon l'appartement du maître: » Je le suis, a-t-il dit, et j'ai seul droit de l'être. » Vin, fille, argent comptant, tout est pour le plus fort; » Le vainqueur les mérite, et les vaincus ont tort. » Dans cette belle idée il s'eu donne à cœur-joie, Et pour tous les plaisirs son bon goût se déploie, Tandis que mon baron, une étrille à la main, Gémit dans l'écurie, et s'y tourmente en vain. Il fait venir ici les dames les plus belles, Pour leur rendre justice, et pour juger entre elles, Mettre au jour leur mérite, exercer leurs talents Par des pas de ballet, des mines, et des chants. Nous allons lui donner cette petite fête: Et si de son mouchoir mes yeux font la conquête, Je pourrai m'en servir pour lui jouer un tour Oui fera triompher ma gloire et mon amour. J'entends déjà d'ici ses fifres, ses timbales; Voilà nos ennemis, et voici mes rivales.

## SCÈNE II.

Les LEVANTES ATTIVENT, donnaut chacun la main à unopersonne. IR ÈNE, LA GOUVERNANTE; ABDALA: arrive au son d'une musique turque, un monchoir à la main; les demoiselles du château d'Otrante forment. un cercle autour de lui.

ABDALA chante,

Sù, sù, Zitelle tenere; La mia spada fa tremar. Ma voi, fanciulle care,

#### LE BARON D'OTRANTE.

Mi piacer, mi disarmar: Mi sentir più grand onore Di rendir mi a l'amore, Che di rapir tutta la terra Col terrore della guerra.

16

Sù, sù, Zitelle tenere, etc.

IR È NE chante cet air tendre et mesure. C'est pour servir notre adorable maître. C'est pour l'aimer que le ciel nous fit naître. Mars et l'Amour à l'envi l'ont formé: Son bras est craint, son cœur est plus aimé.

Des Amours la tendre mère Naguit dans le sein des eaux Pour orner notre corsaire De ses présents les plus beaux. ( Elle parle. )

Votre mouchoir fait la plus chère envie De ces beautés de notre baronnie: Mais nul objet n'a droit de s'en flatter: On peut vous plaire, et non vous mériter.

(Abdala fume sur un canapé: les dames passenteurevue devant lui. Il fait des mines à chacune , et donne enfin le mouchoir à Irène. )

#### ABDALA.

Pigliate voi il fazzoletto, L'avete ban guadagnato: Che tutte le altre fanciulle Men leggiadre, et men belle, Aspettino per un' altra volta La mia sobrana volontà.

( Il fait asseoir Irène à côté de lui. ) A mio canto Irena stia;

E tutte le altre via, via. ( Elles s'en vont toutes , en lui fesant la révérence. ) Bene, bene, sará per un'altra volta. Un' altra volta.

## SCÈNE III.

#### IRÈNE, ABDALA.

#### A BD ALA.

CARA Irena, adesso, Sedete apresso di me. Amor mi punge e mi consume. (Il la fait asseoir plus près.) Più apresso, più apresso.

IRÈNE, à côlé d'Abdala, sur le canapé.

Seigneur, de vos bontés mon âme est pénétrée; Je n'ai jamais passé de plus belle soirée. Quand je craignais les Turcs, si fièrs dans les combats; Mon cœur, mon teudre cœur ne vous connaissait pas. Non, il n'est point de Turc qui vous soit comparable. Je crois que Mahomet fut beaucoup moins aimable; Et, pour mettre le comble à des plaisirs i doux, Je compte avoir l'honneur de souper avec vous.

#### ABDALA.

Sì, sì, cara: cenaremo insieme, téte à tête, l'uno dirimpetto-Al'altra:senza schiavi; solo con sola; beveremo del vino greco: E cantaremo, e ci trastullaremo, dirimpetto l'uno a l'altra: Sì, sì, cara, per dio maccone.

#### IRÈNE.

Après tant de bontés aurai-je encor l'audace D'implorer de mon Turc une nouvelle grâce?

#### ABDALA

Parli, parli: farò tutto che vorrete presto, presto.

#### IRENE.

Seigneur, je suis baronne; et mon père autrefois Dans Otrante a donné des lois. Il était connétable, ou comte d'écurie; C'est une dignité que j'ai toujours chérie: Mon cœur en est encor tellement occupé, Que si vous permettez que j'aille avant soupé Commander un quart d'heure où commandait mon père . C'est le plus grand plaisir que vous me puissiez faire.

Come! nella stalla?

ABDALA.

Nella stalla, signor.

Au nom du tendre amour je vous en prie encor. Un héros tel que vous, formé pour la tendresse? Pourrait-il durement refuser sa maîtresse?

ABDALA.

La signora è matta. Le stalle sono puzzolente; bisognerà più d'un fiasco d'acqua di nanphe per nettarla. Orsù andate à vostro piacere, lo concedo: andate, cara, e ritornate.

(Irène sort.)

# ŞCÈNE IV.

ABDALA chante.

(En se frappant le front.)
Ogni fanciulla tien là
Qualche fantasia,
Somigliente alla pazzia,
Ma l'ira mia è vana.
Basta, che la Zitella
Sia facile e bella;
Tutto si perdona.
Ogni fanciulla tien là
Qualche fantasia.

FIN DU SECOND ACTE.

## ACTE III.

## SCÈNE PREMIÈRE.

Le théâtre représente un coin d'écurie.

IRÈNE; LE BARON, en souquenille, une étrille à la main.

#### TRÈNE chante.

Our, oui, je dois tout espérer;
Tout est prêt pour vous délivrer.
Oui.... oui.... je peux tout espérer;
L'amour vous protége et m'inspire.
Votre malheur m'a fait pleurer;
Mais en trompant ce Turc que je fais soupirer,
Je suis prête à mourir de rire.

#### LE BARON.

Lorsque vous me voyez une étrille à la main, Si vous riez. c'est de moi-même. Je l'ai bien mérité: dans ma grandeur suprême, J'étais indigne, hélas! du pouvoir souverain, Et du charmant objet que j'aime.

#### IRÈNE

Non, le destin volage Ne peut rien sur mon cœur. Je vous aimai dans la grandeur; Je vous aime dans l'esclavage. Rien ne peut nous humilier; Et quand mon tendre amant devient un muletier, Je l'en aune encor davantage.

(Elle répète.)

Et quand mon tendre amant devient un muletier, Je l'en aime encor davantage.

LEBARON.

If faut donc mériter un si parfait amour:
Ainsi que toon destin je change en un seul jour;
Irène et mes malheurs éveillent mon courage.
(Ases vassaux, qui paraissent en armes.)

Amis, le fer en main, frayons nous un passage
Dans nos propres foyers ravis par ces brigands.
Enchaînous, à leur tour, ces vainqueurs insolents
Plongés dans leur ivresse, et se livrant en proie
A la sécurité de leur brutale joie.
Vous, gardes cette porte; et vous, vous m'attendrez
Près de ma cliambre même, au haut de ces degrés
Qui donnent au palais une secrète issue.
J'en ouvrirai la porte au public inconnue.
Je veux que de ma main le corsaire soit pris.
Dans le même moment appelez à grands eris
Tous les bions citovens au secours de leur maître.

Dans te meme moment appeiez a grands ens Tous les bons citoyens au secours de leur maître. Frappez, pereez, tuez, jetez par la fenêtre, Quiconque à ma valeur osera résister. (à Irène.)

Déesse de mon cœur, c'est trop vous arrêter: Allez à ce festin que le vainqueur prépare. Je lui destine un plat qu'il pourra trouver rare; Etj'espère ce soir, plus heureux qu'au matin, De manger le rôti qu'on cuit pour le vilaiu.

#### lrène.

J'y cours; vous m'y verrez: mais que votre tendresse Ne s'effarouche pas si de quelque carcsse Je daigne encourager ses désirs effrontés : Ce ue sont point, seigneur, des infidélités. Jenepensequ'à vous, quand je lui dis que j'aime; En huvant avec lui, je bois avec vous même; En acceptant son cœur je vous donne le mien: Il faut un petit mal souvent pour un grand bien. (Elle sort.)

# SCÈNE II.

LE BARON, à ses vassaux.

Amors donc mes amis, hâtons nous de nous rendre Ausuper où l'Amort avec Mars doit m'attendre Le temps est précieux : je cours quelque hasard Dêtre un peu passé maître, et d'arriver trop tard. Faites de point en point ce que j'ai su prescrire; Gardez de vous méprendre, et laissez vous conduire. Avancez à tions sous ces longs souterrains; De la gloire bientôt ils seront les chemins.

## SCÈNE III.

(Le théâtre représente une jolie salle à manger.)

ABDALA, IRÈNE, seuls à table, sans domestiques.

1kkn un verre en main, chante.
An! quel plaisir
De boire avec son corsaire!
Chaque coup que je bois augmente mon désir
De boire encore, et de lui plaire.
Verse, verse, mon bel amant:
Ah! que tu verses tendrement
Tous les feux d'amour daus mon verre!

#### ABDALA.

Sì, sì, brindisi a te, Amate, bevete, ridete. Sì, sì, brindisi a te, Questo vino di Champagna

#### LE BARON D'OTRANTE.

A te som glia, Incanta tutta la terra.

Incanta tutta la terra Li cristiani,

Li musulmani, Begli occhi scintillate

Al par del vino spumante. Sì, sì, brindisi a te.

( Tous deux ensemble. )

Sì, sì, brindisi a te, Amate, bevete, ridete.

Sì, sì, brindisi a te, etc.

(Ils dausent eusemble, le verre à la main, en chantant Sì, sì, brindisi a te, etc.

## SCÈNE IV.

LES PRÉCÉDENTS, LE BARON, armé, et ses SUIVANTS, entrent de tous côtés dans la chambre.

#### LE BARON.

Corsaire, il fattici danser une autre danse.

ABD AL A, cherchant son sabre.

Che veggo, che veggo?

#### DEBARON.

Ton maître, et la vengeance. Il est juste, soldats, qu'on l'enchaîne à son tour: Ainsi tour à son terme, et tout passe en un jour.

ABDALA.

Levanti, venite!

#### LEBARON

Tes levanti, corsaire, Sont tous mis à la chaîne, et s'en vont en galère. Ami, l'oisveté l'a perdu comme moi: Je te rends la leçon que je reçus de toi. Jet 'en donne encore une avec reconnaissance: Je te rends ton vaisseau; va, pars en diligence. Laisse-moi la beauté qui nous a tons sauvés; Et rembarque avec toi mes conseillers privés.

(11 chante.)

Je jure.... je jure d'obéir

Pour jamais à ma belle Irène. Peuples heureux, dont elle est souveraine, Répétez avec moi, contents de la servir:

LE CHOEUR.

Je jure.... je jure d'obéir Pour jamais la belle Irène.

FIN DU BARON D'OTRANTE

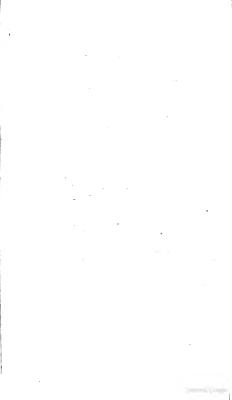

## LES

# DEUX TONNEAUX,

ESQUISSE D'UN OPÉRA COMIQUE

## PERSONNAGES.

GLYCÈRE.

PRESTINE, petite sœur de Glycère.

DAPHNIS.

LE PÈRE de Daphnis.

LE PÈRE de Glycère.

GRÉGOIRE, cabaretier-cuisinier, prêtre du temple de Bacchus.

PHÉBÉ, servante du temple.

TROUPE DE JEUNES GARÇONS ET DE JEUNES FILLES.

La scène est dans un temple consacré à Bacchus.



Acte II. LES DEUX TONNEAUX . Scène II.



GLYCERE.

LITTA COLLABORA

5 48 1 4 40 W

ario e carri

86331 40111

terns of an experience of a second

Confidence of the second of th

(b) Marian I for all forms of the descriptions of the property of the prope

a saturday with the contract of a final field

I the second and the second of

Arrest Course by the winds

etick grown teach in the Property of the company of the property of the control

niterior secto

Songez bien à ce que vous faites.

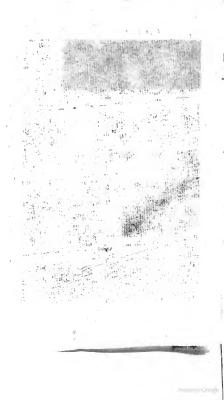

### DES

# DEUX TONNEAUX.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE PREMIÈRE.

Le théâtre représente un temple de fenillages, orné de flyrses, de trompettes, de pampte, de raisins. On voit entre les colonnées de feuillage les stalues de Bacchus, d'Azinne, de Silène, et de Pan. Un erand bufféttient lien d'auteir deux fontaines de viu coulout dans le lond. Des pargons et des files sont empressés à préparer tout pour une. fête, Grégoire, l'un des suivants de Bacchus, ordanne lafête. Il est en veste blanche et rakante, portant un hyrse à la maia, et suiv sa têté une controune de lierre.

( Ouverture gaie et vive ; reprise douloureuse etterrible. )

GRÉGOIRE., TROUPE DE JEUNES GARÇONS et DE JEUNES FILLES.

## GREGOIRE chante.

A LLONS, enfants, à qui mieux mieux;
Jeunes garçons, jeunes fillettes,
Parez cet autel glorieux;
Trémoussez vous, paresseux que vous êtes:
Mettez moi cela

Là, Rendez ce buffet

Ne

Songez bien à ce que vous faites.

### LES DEUX TONNEAUX.

Allons, enfants, à qui mieux mieux; Trémoussez-vous, paresseux que vous êtes: Songez que vous servez les belles et les dieux.

### UNE SUIVANTE.

( Elle parle. )

Eh! doucement, monsieur Grégoire, Nous sommes comme vous du temple de Bacchus;

Comme vous nous lui rendons gloire: Nous sommes tous très assidus A servir Baechus et Vénus.

Le grand-prêtre du temple est sans donte allé boire.

Il reviendra: faites moins l'important.
Alors que le maître est abseut,
Maître valet s'en fait accroire.

### GRÉGOIRE.

Pardon, j'ai du chagrin.

28

LA SUIVANTE.

On n'en a point ici. Vous vous moquez de nous.

GRÉGOIRE.

Va, j'ai bien du souci.

Nous attendons la noce, et mon maître m'ordonne De représenter sa Personne, Et d'unir les amants qui seront envoyés De tons les lieux voisins pour être mariés. Ah l'ieurage.

### LASUIVANTE.

Comment! c'est la meilleure aubaine Que jamais tu pourras trouver:

Toujours ees fêtes là nous valent quelque étrenne: Rieu de mieux ne peut t'arriver.

J'ai vu plus d'un hymen. L'une et l'autre partie S'est assez souvent repentie Des marchés qu'ici l'on a faits, Mais le monsicur qui les marie Quandil a leur argent: ne s'en repent jomais. C'est l'aimable Daphnis et la belle Glycère Qui viennent se donner la main, Que Daphnis est charmant!

GRÉGOIRE, en colère.

Non, il est fort vilain.

LA SUIVANTE. A toutes nos beautés que Daphuis à su plaire!

GRÉGOTRE. Il me déplaît beaucoup.

LA SULVANTE.
Ou'il est beau!

GRÉGOIRE.

Qu'il est laid!

Très-honnête garçon, libéral.

GRÉGOIRE:

Non.

Si fait.

Que Grégoire est méchant! Me dira-t-il encore-Que la future est sans beauté?

GRÉGOIRE.

La future ?...

LA SUIVANTE.

Oui, Glycère; on la fête, on l'adorc; Dans toute l'Arcadic on en est enchanté.

GRÉGOIRE.

Oni.... la future... passe... elle est assez jolie; Mais c'est un mauvais cœur, tout plein de perfidie, D'ingratitude, de fierté. LA SUIVANTE.

Glycère un mauvais cœur! hélas, c'est la bonté, C'est la vertu modeste et pleine d'indulgence;

C'est la douceur, la pai:ence;
Et de ses mœurs la pureté
Fait taire encor la médisance.
Vous me paraissez dépité:
N'auriez-vous point été tenté
D'empaumer le cœur de la belle?
Quand du succès on est flatté,

Quand la dame n'est point cruelle, Vous la traitez de nymphe et de divinité;

Si vous en êtes rebuté, Vous faites des chansons contre elle.

Allons, maître Grégoire. un peu moins de courroux!

Recevous bien ces deux époux;

Que le festin soit magnifique.

On boit ici son vin sans cau; Mais n'allez pas gâter notre fête bachique En perçant du mauvais tonneau,

Comment? que dis-tu là?

grégoire. tu là? La suivante.

Je m'entends bien.

Petite,

Tremble que ce mystère ici soit révélé;
C'est le secret des dieux, crains qu'on le débite:
Aussitôt qu'on en a palé
Apprends qu'on meurt de mort subite.
Cesse tes discours familiers,
Réprimo ta langue mandite,
Et resnecte les dieux et les cabarctiers.

( tl chante. )
Allons, reprenez votre ouvrage:

Servons bien ces heureux amants....

(à part.)

Le dépit et la rage Déchirent tous mes sens.

Hâtons ces heureux moments;

Courage, courage:

Cognez, frappez, partez en même temps (\*); Suspendez ces festons, étendez ce feuillage;

Que les bons vins, les amours

Nons donnent tonjours

Sous ces charmants ombrages D'heureuses nuits et de beaux jours.

> J'enrage, J'enrage.

Je me vengerai;

Je les punirai: Ils me paîront cher mon outrage.

Hâtons leurs heureux moments;

Cognez, frappez, partez en même temps. J'enrage,

TA SHIVANTE.

J'enrage. Ah! j'apercois de loin cette noce en chemin.

La petite sœur de Glycère Est toujours à tout la première; Elle s'y prend de bon matin. Cette rose est déjà fleurie;

Elle a précipité ses pas.

La voici ... ne dirait-on pas Que c'est elle que l'on marie?

(\*) Des suivants pourraient ici faire une espèce de basse, en frappant de leurs marteaux sur des cuivres creux qui serviraient d'ornements.

# SCÈNE II.

GRÉGOIRE , PRESTINE , LA SUTVANTE.

PRESTINE; arrivant en hate.

Eh! quoi done! rien n'est prêt au temple de Bacchus? Nous restons au filet! nos pas sont-ils perdus? On ne fait rien ici quand on a tant à faire! Ma sœur et son amant, mon bon-homme de père, Et celui de Daphnis, femmes, filles, garçons, Arrivent à la file, en dansant aux chansous.

Ici je ne vois rien paraître. Réponds done, Grégoire, réponds; Mène-moi voir l'autel et monsieur le grand-prêtre.

GRÉGOIRE.

Le grand-prêtre, c'est moi.

PRESTINE:

GRÉGOIRE.

PRESTINE.

Tci?

Moi, dis-je.

Toi, prêtre de Bacchus?

CRÉGOTRE.

Et fait pour cet emploi. Quel étonnement est le vôtre?

PRESTINE.

Eh bien! soit, j'aime autant que ce soit toi qu'un autre.

Je suis vice gérent dans ce lieu plein d'appas. Je conjoins les amants, et je fais leurs repas. Ces deux charmants ministères,

Au monde si nécessaires, Sont sans doute les premiers. J'espère quelque jour, ma petite Prestine, Dans cette demeure divine Les exercer pour vous.

PRESTANE.

Hélas! très volontiers.

GRÉGOIRE ET PRESTINE.

En ces beaux lieux c'est à Grégoire, C'est à lui d'enseigner

Le grand art d'aimer et de boire; C'est lui qui doit régner.

Du dien puissant de la liqueur vermeille

Le temple est un cabaret; Son autel est un buffet.

L'Amour y veille

Avec transport;

L'amour y dort,

Sous les beaux raisins de la treille.

GRÉGOIRE.

Je vois nos gens venir ; je vais prendre à l'instant Mes habits de cérémonie. Il faut qu'à tous les yeux Grégoire justifie Le choix qu'on fait de lui dans un jour si brillant.

PRESTINE.

Va vite.... Avancez donc, mon pere, mon beau-père,
Ma chère sœur, mon cher beau-firère;
Ah! que vous marchez leutement!
Cet air grave est, dit-on, décent:
Il est noble, il a de la grâce;
Mais j'irais plus vivement
Si j'étais à votre place.

# SCÈNE III.

LE PÈRE DE CLICÈRE et D2 PRESTINE, LE PÈRE DE DAFANIS, petits vieillards ratatinés, marchant les premiers la caune à la main; DAPHNIS, conduisant GLYCÈRE et TOUTE LA NOTE; PRESTINE.

GLY CERE, à Presine:

PARDONNE, chère sœur, à mes sens éblouis: Je me suis arrêtée à regarder Daphnis; J'étais hors de moi-même, en extase, en délire; Et je n'avais qu'un sentiment. Va. tout ce que je te pais dies

Va, tout ce que je te puis dire, C'est que je t'en souhaite autant.

LES DEUX PÈRES.

Oh! qu'il est doux sur nos vieux ans De renaître dans sa famille! Mon fils.... ma fille

Raniment mes jours languissants; Mon hiver brille

Des roses de leur printemps. Les jeunes gens qui veulent rire Traitent un vicillard

De rêvenr, de babillard:

Ils ont grand tort;

Chacun aspire A notre sort;

Ghacun demande à la nature De ne mourir qu'en cheveux blancs; Et, d's qu'on parvient à cent ans, On a place dans le Mercure,

PRESTINE.

Il s'agit bien de fredonner;

Ah! vous avez, je pense, assez d'autres affaires. Savez-vous à quel homme on a voulu donner Lesoin de célébrer vos amoureux mystères? A Grégoire.

GLYCERE, effrayée.

A Grégoire!

DAPHNIG.

"Eli! qu'importe; grands dieux!
Tout m'est bon, tout m'est précieux;

Tout est égal ici quand mon bonheur approche. Si Glycère est à moi, le reste est étranger.

Qu'importe qui sonne la cloche, Quand j'entends l'heure du berger? Rien ne peut me déplaire, et rien ne m'intéresse:

Je ne vois point ces jeux, ce festin solennel, Ces prêtres de l'hymen, ce temple, cet autel; Je ne vois rien que la déesse.

QUATUOR. :

LE PÈRE LE PÈRE DAPHRIS, GLYCÈRE. de Glycère. de Daphnis.

Ma fille!... mon cher fils!... Glycere!.... tendre époux! Aimons-nous tous quatre, aimons-nous

De la félicité naissez, brillante aurore,

Naissez, faites éclore
Un jour encor plus doux.
Tendre amour, c'est toi que j'implore;
En tous temps tu règnes sur nous:
Tendre amour, c'est toi que j'implore;
Aimons-nous tous quatre, aimons-nous.

### PRESTIME.

Ils aiment à chanter, et c'est là leur folie. Ne parviendrai- je point à faire ma partie? Ces gens-làsur un mot vous font vite un concert; Et ce qu'en eux surtout je révère et j'admire, C'est qu'ils chantent parfois sans avoir rien à dire: Ils nous ont sur-le-champ donné d'un quatuor.

A mon orcille il plaisait fort; Et, s'ils avaient voulu, j'aurais fait la cinquième. Mais on me laisse là, chacun peuse à soi-même

( Elle chante. ) Le premier mari que j'aurai,

Ah! grands dieux, que je chanterai!
On uéglige ma personne,
On m'abandonne.

Le premier mari que j'aurai, Ah! grands dieux, que je chanterai!

# SCÈNE IV.

LES PRÉCÉDENTS, PHÉBÉ.

PHÉBÉ.

Entrez, mes beaux messionrs, entrez, ma belle dame; (à Glycère, à part.)

Ma belle dame, au moins prenez bien garde à vous.

Allez, j'en aurai soin; ne crains rien, bonne femme.
(Il lui met une bourse dans la main.)

PHÉBÉ.

Que voilà deux charmants époux! Prenez bieu garde à vous, madame.

GLYCÈRE.

Que veut-elle me dire? elle me fait trembler. L'amour est trop timide, et mon cœur est trop tendre,

PRESTINE.

Auprès de votre amant qui peut donc vous troubler? Nulle crainte en tel cas ne pourrait me surprendre. (Elle chante.)
Le premier mari que j'aurai
Ah! grands dieux, que je chanterai!
On néglige ma personne,
On m'abandonne.
Le premier, mari que j'aurai

Le premier mari que j'aurai . Ah! grands dieux, que je chanterai!

FIN DU PREMIER ACTE

# ACTE II.

# SCÈNE PREMIÈRE.

DAPHNIS, conduit par son père, GLYCÈRE par le sien, PRESTINE par personne, et courant partout : CARCONS DE LA NOCE.

### LE PÈRE DE DAPHNIS.

Mas enfants, eroyez-moi, nous savons les rubriques; Fesons comme fesaient nos très prudents aïeux:

Tout allait alors beaucoup mieux. C'était là le bon temps; et les siècles antiques, Étant plus vieux que nous, auront toujours raison. Je vous dis que c'est là.... que sera le garçon; Ici.... la fille; ici.... moi, du garçon le père.

( à Glycère. ) La.... vous; et puis Prestine à côté de sa sœur, Pour apprendre son rôle et le savoir bien faire.

Mais j'aperçois déjà le sacrificateur. Qu'il a l'air noble et grand ! une majesté sainte Sur son front auguste est empreinte; Il ressemble à son dieu, dont il a la rougeur.

LE PÈRE DE GLT CÈRE.

Oui, l'on voit qu'il le sert avec grande ferveur. Silence, écontons bien.

# SCÈNE II.

LES PRÉCÉDERTS, GRÉGOIRE, suivi des MINISTRES de Bacchus.

( Les deux amants mettent la main sur le buffet qui sert d'autel, )

GRÉGOIRE, au milieu, vêtu en grand'sacrificateur.

Futur, et vous, future, Qui venez allumer à l'autel de Bacchus

La flamme la plus belle et l'ardeur la plus pure,

Soyez ici très bien venus.

D'abord, avant que chacun jure
D'observer les rites reçus;

Avant que de former l'union conjugale, Je vais vous présenter la coupe nuptiale.

GLYCÈRE.

Ces rites sont d'aimer; quel besoin d'un serment Pour remplir un devoir si cher et st durable! Ce serment dans mon cœur constant, inaltérable,

Est écrit par le sentiment

En caractère ineffaçable. Hélas! si vous voulez, ma bouche en fera cent, Je les répéterai tous les jours de ma vie; Et n'allez pas penser que le nombre m'ennuie:

Ils seront tous pour mon amant.

GRÉGOIRE, à part

Que ces deux gens heureux redoublent ma colère! Dieux! qu'ils seront punis!... Buvez, belle Glycère, Et buvez l'amour à longs traits.

Buvez, tendres époux, vous jurerez apres:
Vous recevrez des dieux des faveurs infinies.
(Il va prendre les deux coupes préparées au fand du buffet )
LE PRES DE DAPINIS.

Oui, nos pères buvaient dans leurs cérémonies;

Aussi valaient-ils meux qu'on ne vaut aujourd'hui: Depuis qu'on ne boit plus, l'esprit avec l'ennui Font bailler noblement les honnes compagnies. Les clansons en refrain des soupers sont bannies: Je riais autrefois, j'étais toujours joyeux: Et je ne ris plus taut depuis que je suis vieux: J'en cherche la raison; d'où vient-cela, compère?.

LE PÈRE DE GLYCÈRE.

Mais.... cela vient.... du temps. Je suis tout sérieux; Bien souvent. malgré moi, sans en savoir la cause. Ils'est fait parmi nous quelque métamorphose. Mais il reste, après tout, quelques plaisirs touchants: Dans le bonheur d'autrui l'âme à l'ais e respire; Et quand nous marions nos ainables enfants, Je vois qu'on est heureux sans rirc.

(Grégoire présente une petite coupe à Daphnis, et une autre à Glycère.)

GRÉCOIRE, après qu'ils ont bu.

Rendez moi cette coupe. Eli quoi! vous frémissez! Cà, jurez à présent; vous, Daphuis, commencez.

DAPHNIS, chante en récitatif me u é, noble et tendre. Je jure par les dieux, et surtout par Glycère, De l'aimer à jamais comme j'aime en ce jour.

Toutes les flammes de l'amour Ont coulé dans ce vin quand j'ai vidé mon verre. O toi qui d'Ariane as mérité le cœur,

Divin Bacchus, charmant vainqueur, Tu règnes aux festins, aux amours, à la guerre. Divin Bacchus, charmant vainqueur,

Je t'invoque après ma Glycère.

(Symphonic.)
(Daphnis continue.)
Descends, Bacchus, en ces beaux lieux;
Des Amours amène la mère;
Amène avec toi tous les dieux;

Ils pourront brûler pour Glycère. Je ne sérai point jaloux d'eux; Son cœur me préfère, Me préfère, me préfère aux dieux.

GRÉGOIRE. C'est à vous de jurer, Glycère, à votre tour, Devant Bacchus lui-même, au grand dieu de l'amour.

GLYCÈRE chante.

Je jure une haine implacable A ce vilain magot,

> A ce fat, à ce sot; Il m'est insupportable.

Je jure une haine implacable
A ce fat, à ce sot

Oui; mon père, oui, mon père,

J'aimerais mieux en enfer Épouser Lucifer.

Qu'on n'irrite point ma colère; Oui, je verrais plutôt le peu que j'ai d'appas

Dans la gueule du chien Cerbere, Qu'entre les bras

Du vilain qui croit me plaire.

Qu'ai-je entendu! grands dieux!

Ah! ma fille!

PRESTINE.

Ah!ma sœur!

DAPHNIS.

Est-ce vous qui parlez, ma Glycère?

GLYCERE, reculant.

Ah!l'horreur!

Ote-toi de mes yeux; ton seul aspect m'afflige.

### LES DEUX TONNEAUX.

DAPHNIS.

Quoi! c'est donc tout de bon?

42

GLYCÈRE.

Retire-toi, te dis-je;

Ciel! quelle extravagance!

Tu me donnerais des vapeurs.

DAPHNIS.

Eh! qu'est-il arrivé? Dieux puissants, dieux vengeurs, En éticz-vous jaloux! m'ôtez vous ce que j'aime? Ma charmante maîtresse, idole de mes sens,

Reprends les tiens, rentre en toi-même; Vois Daphnis à tes pieds, les yeux chargés de pleurs.

GLYCÈRE.

Je ne puis te souffrir: je te l'ai dit, je pense, Assez net, assez clairement. Va-t'en, ou je m'en vais.

LE PÈRE DE DAPHNIS.

DAPHNIS.

Prétends-tu m'éprouver par ces affreux ennuis? As-tu voulu jouir de ma douleur profonde?

GLYCERE.

Tu ne t'en vas point; je m'enfuis: Pour être loin de tor j'irais au bout du monde. ( Elle sort.)

QUATUOR.

LES DEUX PÈRES. PRESTINE. DAPHNIS.

Je suis tout confordu.... Je frémis.... Je me meurs!

( Tous ensemble. )

Quel changement! quelles alarmes! Eșt-ce là cet hymen și doux, și plein de charmes?

### PRESTINE.

Non, je ne rirai plus: coulez, coulez, mes pleurs. ( Tous ensemble.)

Dieu puissant, rends-nous tes faveurs.

GRÉGOIRE chante.

Quand je vois quatre personnes Ainsi pleurer en chantant, Mon cœur se fend. Bacclus, tu les abandonnes: Il faut en faire autant.

(Il s'en va.)

# SCÈNE III.

LE PÈRE DE DAPHNIS, LE PÈRE DE GLYCÈRE, DAPHNIS, PRESTINE.

LE PÈRE DE DAPHNIS, à celui de Glycère. Écoutez: j'ai du sens, car j'ai vu bien des choses, Des esprits, des sorciers, et des métempsycoses. Le dieu que je revère, et qui règne en ces lieux, Me semble, après l'Amour, le plus malin des dieux. Je l'ai vu dans mon temps troubler bien des cervelles: Il produisait souvent d'assez vives querelles: Mais cela s'éteignait après une heure ou deux. Peut-être que la coupe était d'un vin fumeux, Ou dur, ou pétillant, et qui porte à la tête. Ma fille en a trop bu; de la vient la tempête Qui de nos jours heureux a noirci le plus beau. La coupe nuptiale a troublé son cerveau: Elle est folle, il est vrai; mais, dieu merci, tout passe: Je n'ai vu ni d'amour ni de haine sans fin.... Elle te r'aimera; tu rentreras en grâce Des qu'elle aura cuvé son vin.

#### PRESTINE.

Mon père, vous avez beaucoup d'expérience, Vous raisonnez on ne peut mieux:

Je n'ai ni raison ni science,

Mais j'ai des orcilles, des yeux. De ce temple sacré j'ai vu la balayense

Qui d'une voix mystérieuse

A dit à ma grand'sœur, avec un ton fort doux, Quand on vous marira, prenez bien garde à vous, J'avais fait pen de cas d'une telle parole;

Je ne pouvais me défier Que cela pût signifier

Que ma grand seeur deviendrait folle.

Et puis je me suis dit (toujours en raisonnant):

Ma sœur est folle cependant. Grégoire est bien main : il pourchassa Glycère, Il n'en eut qu'un refus; il doit être en colère.

Il est devenu grand seigneur: On aime quelquefois à venger son injure. Moi, je me vengerais si l'on m'ôtait un cœur.

Voyez s'il est quelque valeur Dans ma petite conjecture.

DAPHNIS.

Oui, Prestine a raison.

LE PÈRE DE SLYCÈRE. Cette fille ira loin-

LE PÈRE DE DAPHRIS.

Ce sera quelque jour une maîtresse femme.

DAPHNIS.

Allez tous, laissez moi le soin De punir iei cet infâme; A ce monstre ennemi je veux arracher l'âme. Laissez moi. LE PÈRE DE GLYCÈRE.

Qui l'eût cra qu'un jour si fortuné A tant de maux fût destiné?

LE PÈRE DE DAPHNIS.

Hélas! j'en ai tant vudans le cours de ma vie! De tous les temps passés l'histoire en est remplie.

# SCÈNE IV.

LES PRÉCEDENTS; GRÉGOIRE, revenant dans son pre-

DAPHNIS.

O douleur! è transports jaloux! Holà! hel monsieur le grand prêtre, Monsieur Grégoire, approchez-vous.

GREGOIRE.

Quel profane en ces lieux frappe, et me parle en maître?

DAPHNIS.

C'est moi; me connais-tu?

GRÉGOTRE.

Qui, toi? mon ami, non,

Je ne te connais point à cet étrange ton Que tu prends avec moi.

DAPHNIS.

Tu vas donc me connaître!
Tu mourras de ma main ; je vais t'assommer, traître!
Je vais t'exterminer, fripon!

GRÉGOIRE.

Tu manques de respect à Grégoire, à ma place!

Va, ce fer que tu vois en manquera bien plus;

# 46 LES DEUX TONNEAUX.

Il faut punir ta lâche audace: Indigne suppôt de Bacchus, Tremble, et rends-moi ma femme.

GRÉGOIRE.

Eh! mais pour te la rendre Il faudrait avoir eu le plaisir de la prendre: Tu vois, je ne l'ai point:

DAPHNIS.

Non, tu ne l'auras pas ; Mais c'est toi qui me l'as ravie; C'est toi qui l'as changée, et presque dans mes bras:

Elle m'aimait plus que sa vie Avant d'avoir goûté ton vin On connaît ton esprit malin;

A peine a-t elle hu de ta liqueur mêlée, Sa haine contre moi soudain s'est exhalée; s Elle me fuit, m'outrage, et m'accable d'horreurs.

C'est toi qui l'as ensorcelée; Tes pareils des long-temps sont des empoisonneurs.

GRÉGOIRE.

Quoi! ta semme te hait!

DAPHNIS.

Oui, perfide! à la rage.

GREGOIRE.

Eh mais! c'est quelquefois un fruit du mariage; Tu peux t'en informer.

DAPHNIS.

Non, toi seul as tout fait:

Tu mets à mon bonheur un invincible obstacle.

GRÉGOIRE.

Tu crois donc mon ami, qu'une femme en effet Ne peut te hair sans miracle? DAPHNIS.

Je crois que dans l'instant à mon juste dépit, Lâche, ton sang va satisfaire.

ARIETTE.

GRÉGOIRE.

Il le ferait comme il le dit,
Car je n'ai plus mon bel habit
Pour qui le peuple me révère,
Et ma personne est sans crédit
Auprès de cet homme en colère;
Il le ferait comme il le dit,

Car je n'ai plus mon hel habit. Apaise toi, rengaine.... Eh bien! je te promets Qu'aujourd'hui ta Glycère, en son sen revenue,

A son époux, à son amour rendu, Vate chérir plus que jamais.

DAPHNIS.

O ciel! est-il bien vrai? Mon cher ami Grégoire, Parle; que faut-il faire?

GRÉGOIRE.

Il vous faut tous deux boire Ensemble une seconde fois.

pvo.

GRÉGOIRE.

DAPHNIS.

Sur cet autel Grégoire jure Sur cet autel Grégoire jure Qu'on t'aimera. Qu'on m'aimera. Rien ne dure Rien ne dure

Dans la nature; Dans la nature; Rien ne durera, Rienne durera, Tout passera. Tout passera.

On réparera ton injure. On réparera mon injure.
On t'en fera;
On m'en fera;

On l'oublira. On l'oublira.

### LES DEUX TONNEAUX.

Rien ne dure Dans la nature; Rien ne durera,

48

Rien ne dure Dans la nature; Rien ne durera, Tout passera.

Tout passera. Tou
Le caprice d'une femme
Est l'affaire d'un moment;
La girouette deson âme

Tourne, tourne... an Moindre vent.

TIN DU SECOND ACTE

# ACTE III.

# SCÈNE PREMIÈRE.

LES DEUX PÈRES, GLYCÈRE, PRESTINE.

### DEPÈRE DE GLYGÈRE.

On, c'étaient des vapeurs; c'est une máladic Où les vieux médecins n'entendent jamais rien : Cela vient, tout d'un coup.... quand on se porte bien. .. Une seconde dose à l'instant l'a guérie.

Oh! que cela t'a fait de bien!

### LE PÈRE DE DAPHNIS.

C es espèces de maux s'appellent frénésie. Feu ma femme autrefois en fut long-temps saisie; Quand son mal lui prenait c'était un vrai démon.

LE PÈRE DE GLYCÈRE.

Ma femme aussi.

### BEFRE DE DAPHNIS.

C'était un torrent d'invectives, Un tapage, des cris, des querelles si vives....

LE PÈRE DE GLY CÈRE.

Tout de même.

### LEPEREDEDAPHNIS.

Il fallait, déserter la maïson.

Laboune me disait, Jete hais d'an courage,
D'un fond de vérité ... cela partait du cœu.

Grâceau ciel, tu n'as plus cette matuaise humeur,
Et rien ne troublera ta tôte et ton ménage

CLYCÈRE, se relevant d'un banc de gazon ou elle était penchées

A peine je comprends ce funeste langage. Qu'est-il done arrivé? qu'ai-je fait? qu'ai-je dit? A l'amant que j'adore aurais-je pu déplaire?

Hélas! j'aurais perdu l'esprit! L'amour fit mon hymen, mon cœur s'en applaudit: Vous le savez, grands dieux! si ce cœur est sincère.

Mais des le second eoup de vin Qu'à cet autel on ma fait boire, Mon amant est parti soudain, En montrant l'humeur la plus noire; Attachée à ses pas j'ai vainement couru.

Où donc est il allé? ne l'avez-vous point vu?

Il arrive.

# SCÈNE II.

LES PRÉCEDENTS, DAPHNIS.

LE PÈRE DE DAPHNIS.

En esset je vois sur son visage Je ne sais quoi de dur, de sombre et de sauvage.

GLYCEREchante.

Cher amaut, vole dans mes bras:
Dien de mes sens, dieu de mon âme,
Animez, redoublez mon derenelle flamme....
Ah! ah! ah! cher époux, ne te détourne pas;
Tes yeux sont-ils fixés sur mes yeux pleins de larmer?
Tou cœur répond-il à mon cœur?

Du feu qui me consume éprouves-tu les charmes ? Seus-tu l'excès de mon bonheur ? · (A cette musique tendre succède une symphonie impérieuse, et d'un caractère t errible.)

> DAPHNIS, au père de Glycère. (Hchante,)

L'coute malheureux beau père, Tu m'as douné pour femme une Mégère; Dès qu'on la voit on s'enfuit; Sa laideur la rend plus fière; Elle est fausse, elle est tracassière;

Elle est fausse, elle est traçassière; Et pour mettre le comble à mon destin maudit, Vent avoir de l'esprit.

Je fus assez sot pour la prendre;
Je viens la rendre:
Ma sottise finit....
Le mariage
Est heureux et sage

Quand le divorce le suit.

LES DEUX PÈRES, GLY CÈRE.

O ciel! ô juste ciel! en voilà bien d'un autre. Ah! quelle douleur est la nôtre!

DAPHNIS.

Beau-père, pour jamais je renonce à la voir:

Je m'en vais voyager loin d'elle.... Adigu..... Bonsoiv.
(11 sort.)

# SCÈNE III.

LES DEUX PÈRES, GLYCÈRE.

LE PÈRE DE GLYCÈRE.

Qual démon dans ce jour a troublé ma famille?:
Hélas! ils sout tons fous:
Ce matin c'était ma fille,
Et le soir c'est son époux.

### LES DEUX TONNEAUX.

TRIO.

D'une plainte commune Unissons nos soupirs. Nous trouvons l'infortune Au temple des plaisirs.

GLYCERE.

Ah! j'en mourrai, mon pères

LES DEUX PÈRES

Ah! tout me désespère.

TOUS ENSEMBLE.

Inutiles désirs!
D'une plainte commune
Unissons nos soupirs.
Nous trouvons l'infortune
Au temple des plaisirs.

# SCÈNE IV.

LES PRÉCÉDENTS; PRESTINE, arrivant avec précipitation.

Réjouissez-vous tous.

62

GLYCÈRE, qui s'est laissée tomber sur un lit de gazon ; se retournant.

Ah! ma sœur, je suis morte!

Je n'en puis revenir.

Přestine. N'importe,

Je veux que vous dansiez avec mon père et moi.

C'est bien prendre son temps, ma foi ! Serais tu folle aussi, Prestine, à ta manière ?

PRESTINE.

Je suis gaie et sensée, et je sais votre affaire; Soyez tous bien contents.

# LEPÈRE DE DAPHNIS.

Ah! méchant petit cœur! Lorsqu'à tant de chagrins tu nous vois tous en proie, Peux tu bien dans notre douleur,

Avoir la cruauté de montrer de la joie?

RRESTINE chante.

Avant de parler je veux chanter,
Car j'ai bien des cluoses à dire.

Ma sœur, je viens vous apporter
De quoi soulager votre martyre.

Avant de parler je veux chanter,
Avant de parler je veux rire;
Et quand j'aurai pu tout vous conter,
Tout comme moi vous voudrez chanter;
Comme moi je vous verrai rire,

LEPÈRE DE DAPINIS, pendant que Glycère est languissaute, sur le lit de gazon, abimée dans la douleur...

Conte-nous donc, Prestine, et puis nons chanterons, Si de nous consoler tu donnes des raisons.

#### PRESTINE.

D'abord, ma pauvre sœur, il faut vous faire entendre. Que vous avez fait fort mal De ne uous pas apprendre Que de ce beau Daphnis Grégoire était rival.

### GLYCÈRE.

Hélas ! quel intérêt mon cœur peut-il y prendre ? L'ai-je pu remarquer ? je ne voyais plus rien.

### PRESTINE.

Je vous l'avais bien dit, Grégoire est un vaurien,
Bien plus dangereux qu'il n'est tendre.

Sachez que daus ce temple on a mis deux tonneaux
Pour tous les gens que l'on marie:
L'un est vaste et profond; la tonne de Citeaux

5 \*

N'est qu'une pinte auprès: mais il est plein de lie; Il produit la discorde et les soupçons jaloux,

it la discorde et les soupçons jaloux, Les lourds ennuis, les froids dégouts,

Et la secrète antipathie: C'est celui que l'on donne, hélas! à tant d'époux, Et ce tonneau fatal empoisonne la vie.

L'autre tonneau, ma sœur, est celui de l'amour; Il est petit.... petit.... on en est fort avare; De tous les vins qu'on boit c'est dit on, le plus rare.

> Je veux en tâter quelque jour. Sachez que le traitre Grégoire Du mauvais tonneau tour à tour Malignement vous a fait boire.

### CLY CER B.

Ah! de celui d'amour jon'avais pas besoin; J'idolâtrais sans lui mon amant et mon maître. Templeaffreux! coupehorrible! Ah! Grégoire! ah! le traître Qu'il a pris un funeste soin!

LE PÈRE DE GLYCÈRE

D'où sais-tu tout cela.?

### PRESTINE.

La servante du temple Est une babillarde; elle ma tout conté.

### LE PÈREDE DAPHNIS.

Oui, de ces deux tonneaux j'ai vu plus d'un exemple; La servante a dit vrai. La docte antiquité A parlé fort au long de cette belle histoire. Jupiter autrefois, comme on me la fait croire, Avait ces deux bondons toujours à ecs côtés; De la venaient nos hiens et nos calamités. J'ai lu dans un vieux livre....

### PRESTURE.

Eh! lisez moins mon père,

Et laissez-moi parler.... Dès que j'ai su le fait Au bon vin de l'amour j'ai bien vite en secret Couru tourner le robinet;

J'en ai fait boire un coup à l'amant de Glycère: D'amour pour toi, ma sœur, il est tout enivré, Repentant, honteux, tendre: il va venir. Il rosse

Le méchant Grégoire à son gré. Et moi, qui suis un peu précoce J'ai pris un bon flacon de ce vin si sucré, Et je le garde pour ma noce.

GLY CÈRE, serelevant.

Ma sœur, ma chère sœur, mon cœur désespéré Se ranime par toi, reprend un nouvel être. C'est Daphnis que je vois paraître; C'est Daphnis qui me rend au jour.

# SCÈNE V.

LES PRÉCÉDENTS, DAPHNIS.

DAPBNIS.

Au! je meurs à tes pieds et de honte et d'amour.

Chantons tous cinq, en ce jour d'allégresse, Du bon tonneau les effets merveilleux.

PRESTINE, LES DEUX PÈRES, GLYCÈRE, DAPHNIS.

Ma sœur... Mon fils... Mon amant... Ma maîtresse... Aimons-nous, bénissons les dieux:

Deux amants brouillés s'en aiment mieux.

Que tout nous seconde; Allons, courons, jetons au fond de l'eau

Ce vilain tonneau; Et que tout soit heureux, s'il se peut, dans le monde.

FIN DES DEUX TONNEAUX.

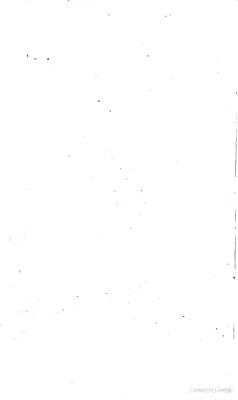

# LES LOIS DE MINOS,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

NON REPRÉSENTÉE.

# ÉPITRE DÉDICATOIRE

### A MONSEIGNEUR

# LE DUC DE RICHELIEU,

PAIR ET MARÉCHAL DE FRANCE, GOUVERNEUR DE GUIZNRE, PREMIER GENTILHOMME DE LA CHAMBRE DU ROI, CÉC.

# Monseigneur,

Il y a plus de cinquante ans que vons d'aignez m'áimer. Je dirai à notre doyen de l'académie, avec Varroñ ( car il faut toujours citer quelque ancien, pour en imposer aux modernes):

Est aliquid sacri antiquis nessitudinibus.

Ce n'est pas qu'on ne soit aussi très invariablement attaché à œux qui nous ont prévenus depuis par des bienfaits, et à 'qui nous devons une reconnaissance éternelle, mais antiqua nécessitudo est toujours la plus grande consolation de la vie.

La nature m'a fait votre doyen, et l'académie vous a fait le notre: permettez donc qu'à de si justes titres je vous dédie une tragédie qui serait moins mauvaise si je ne l'avais pas faite loin de vous l'atteste tous ceux qui vivent avec moi, que le feu de ma jeunesse m'a fait composer ce petit drance en moins de huit jours, pour nos amusements de campagne; qu'il n'était point destiné au théâtre de Paris, et qu'il n'en est pas meilleur pour tout, cela. Mon but était d'essayer éncore si l'on pouvait faire réussir en France une tragédie profane qui ne fût pas fondée sur une intrigue d'amour; ce que j'avais tentéantrélois dans Mérope, dans Orreste, dans d'autres pièces, et ce que j'aurais voulu tonjours exécuter. Mais le librairo Valade, qui est sans 'doute un de vos beaux-esprits de Paris, s'étant emparé d'un manuscrit de la pièce, sélen

l'usage, l'a embellie de vers composés par lui ou par ses amis, et a imprimé le toút sous mon nom, aussi proprement que cette rapsodie méritait de l'être. Ce n'est point la tragédie de Valade que j'ai l'honneur de vous dédier; c'est la mienne, en dépit de l'envie.

Cette envie, comme vous savez, est l'âme du monde: elle établit son trône, pour un jour ou deux, dans le parterre à toutes les pièces nouvelles, et s'en retourne bien vite à la cour, ou elle demeure la plus grande partie de l'année.

Vous le savez, vous, le digne disciple du maréchal de Villars dans la plus brillante et la plus noble de toutes les carrières. Vous vîtes ce héros qui sauva la France, qui sutsi bien faire la guerre et la paix, ne jouir de sa réputation qu'à l'àge de quatre-vingts ans.

Il fallut qu'il enterrat son siècle pour qu'un nouveau siècle lui rendit publiquement justice. On lui reprochait jusqu'à ses prétendues richesses, qui n'approchaient pas la beaucoup près de celles des traitants de ces temps. la; mais ceux qui étaient si bassement jaloux de sa fortune n'osaient pas dans le fond de leur cour envier sa gloire, et baissaient les veux devant lui.

Quand son successeurvengenit h France et l'Espagne dans l'ile de Minorque, l'envie ne criaite éle pas qu'il ne prendrait jamais Mahon, qu'il fallait envoyer un autre général à «a place? Et Mahon était déj à pris.

Vous 'fites des jaboux dans plus d'un 'genre: mais ce n'est ni au général ni au plus aimable des Français que je m'adresse ici, je ne parle qu'à mon deyen. Comme il sait le grec aussi bien que moi, je lui citerai d'abord Hésiode, qui, dans l'Erga kai imerai, connu de tous les courtisans, dit en termes formels:

Kai keramais keramai kotci, kai tek toni t ekton , Kai ptokos ptoko phelonei, kai acidon acido.

\* Le potier est ennemi du potier, le maçon, du maçon », le guenz porte envis au meux, le chanteur au ch anteur. »

### Horace disait plus noblement:

...... Diram qui contudit hydram Comperit invidiam supremo fine domari.

«Levainqueur de l'hydre ne put voincre l'envie qu'en meu. дапт. »

#### Boileau dit à Racine:

Sitôt que d'Apollon un génie inspiré
Trouve loin du vulgrire un chemin ignoré,
En ces lieux contre lui les cabales s'amassent;
Ses rivaux obseurcis autour de lui croassent;
Els aon trop de lumière, importunant les yeux,
De ses propres amis lui fait des envieux.
La mort seule ici-bas en terminant sa vic,
Peut calmer sur son nom l'injustice et l'envie,
Faire au poids du bon sens peser tous ses écrits,
Et donner à ses vers leur légitime prix.

Touf cela est d'un ancien usage, et cette étiquette subsistera long-temps. Vous save z que je commentais Corneille, il y a quelques années, par une détestable envie; et que ce commentaire, auquel vous contribuâtes par vos générosités, a l'exemple du roi, était fait pour accabler ce qui restait de la famille et du nom de ce grand homme. Vous pouvez voir, dans ce commentaire, que l'abbé d'Aubignac, prédicateur ordinaire de la cour, qui croyait avoir fait une pratiqued ut heâtre et une tragédie, appelait Corneille Mascarille, et le traitait comme le plus méprisable des hommes; il se mettait contre lui à la tête de toute la canaille de la litérature.

Les ci-devant soi-disant jésuites accusérent Racine de cabaler pour le jansénisme, et le firent mourir de chagrin. Aujourd'hui, si un homme réussit un peu pour quelque temps, ses rivaux ou ceux qui prétendent l'être, disent d'abord que c'est une mode qui passera comme les pantins et les couvulsions; ensuite ils prétendent qu'it n'est qu'un plagiaire; enfin ils soupconnent qu'il est athée; ils en avertissent les porteurs de chaise de Versille, afin qu'ils d disent à leurs pratiques, et qua la chese

revienne à quelque homme bien zélé, bien morne et bies. méchant, qui en fera son profit.

Les calomnies pleuvent sur quiconque réussit Les gens de lettres sont assez comme M. Chicaneau et madame la comtesse de Pimbèche:

Ou'est-ce qu'on vous a fait? - On m'a dit des injures.

Il y aura toujours dans-la rispublique des lettres un petit cauton où cabalera le Pauvre Diable (\*) avec ses seinblables; mais aussi, monseigneur, il se trouvera en Erance des âmes nobles et éclairées, qui sauront rendre justice aux talents, qui pardonneront aux fautes inséparables de l'humanité, qui encourageront tous les beauxarts. Et à qui appartiendra-t-il plus d'en être le soutien qu'au meveu de leur principal fondateur? c'est un devoir attaché à votre nom.

C'est à vous de maintenir la pureté de notre langue, qui se corrompt tous les jours; c'est à vous de ramener la belle littérature et le bon goût, dont nous avons vu les restes fleurir encore. Il vous appartient de protéger la véritable philosophic, également éloignée de l'irréligion et du fanatisme. Quelles autres mains que les vôtres sont faites pour porter au trône les fleurs et les fruits du génie français, et pour en écarter la calomnie qui s'en approche toujours, quoique toujours, chassée? A quel cautre qu'à vous les académiciens pourraient-ils avoir recours dans leurs travaux et dans leurs afflictions? et quelle gloire pour vous, dans un âge où l'ambition est assouvie, et où les vains plaisirs ont disparus comme un songe, d'être, dans un loisir honorable. le pêre de vos confrères! L'âme du grand Armand s'applaudirait plus que jamais d'avoir fondé l'académie française.

Après avoir fait OEdipe et les Lois de Minos, à près de soixante années l'un de l'autre; et après avoir été calomnié et persécuté pendant ces soixante années, sans en

<sup>(&#</sup>x27;) Voyer la petite pièce intitolée le Pauvre Diable.

faire que rire, je sors presque octogénaire (c'est-à-dire beaucoup trop tard) d'une carrière épineuse dans lan quelle un goût irrésistible m'engagea trop long temps.

Je souhaite que la scène française, élevée dans le grandsiècle de Louis XIV au dossus du théâtre d'Athènes et de toutes les nations, reprenne la vie après moi, qu'elle sepurge de tous les défauts que jy ai portés, et qu'elle acquierre les beautés que je n'ai pas connues.

Je souhaitequ'au premier pas que fera dans cette carrière un homme de génie, tous ceux qui n'en ont points ne s'ameutent pas pour le faire tomber, ponr l'écraser dans sa chute, et pour l'opprimer par les plus absurdes impostures;

Qu'il ne soit pas mordu par les folliculaires, commo toute chair bien saine l'est par les insectes; ces insectes, et ces folliculaires ne mordant que pour vivre.

Je souhaite que la calomnie ne députe point quelquesuns de ses serpents à la cour pour perdre ce génie naissant, en cas que la cour, par hadard; entende parler de ses talents.

Puissent les tragédies n'être désormais ni une longue conversation partagée en cinq actes par des violous, ni un amas de spectaclesgrotesques, appelé par les Anglais show, et par nous, la rareté, la curiosité!

Puisse t-on n'y plus traiter l'amour comme un amour, de comédie, dans le goût de Térence, avec déclaration, jalousie, rupture et raccommodement!

Qu'én ne substitue point à ces langueurs amoureuses des aventures incroyables et des sentiments monstrueux, exprimés en vers plus monstrueux encore, et remplis demaximes digues de Cartouche et de son style.

Que, dans le désespoir secret de ne pouvoir approches de nos grands maitres, on n'aille pas emprunter des haile lons affreux chez les étrangers, quand on a les plus riches étoffes dans son pays.

Que tous les vers soient harmonieux et bien faits; mé-

rite absolument nécessaire, sans lequel la poésie n'est jamais qu'un monstre, mérite auquel presque aucun de nous n'a put parvenir depuis Athalie.

Que cet art ne soit pas aussi méprisé qu'il est noble et difficile.

Que le faxhal et les comédiens de bois ne fassent pas absolument déserter Cinna et Iphigénic.

Que personne n'ose plus se faire valoir par la témérité de condamner des spectacles approuvés, entretenus, payés par les rois très chrétiens, par les empereurs, par tous les princes de l'Europe entière. Cette témérité serait aussi absurde que l'était la bulle In cæná Domini, si sagement supprimée.

Enfin j'ose espérer que la nation ne sera pas toujours en contradiction avec elle-même sur cegrand art comme sur tait d'autres choses.

Vous aurez toujours en France des esprits cultivés et des talents; mais tout étant devenu lieu commun, tout étant problématique à force, d'être discuté, l'extrême abondance et la satiété ayant pris la place de l'indigence où nous étions avant le grand siècle, le dégoût du public succédant à cette ardeur qui nous animait du temps des grands hommes, la multitude des journaux et des brochures, et des dictionnaires satiriques, occupant le lois de ceux qui pourraient s'instruire dans quelques bons livres utiles, il est fort à craindre que le goût ne reste que chez un petit nombre d'esprits éclaires, et que les arts ne tombeut chez la nation.

C'est ce qui arriva aux Grecs après Démosthène, Sophocle et Euripide; ce fut le sort des Romains après Cicéron, Virgile et Horace; ce sera la nôtre. Déjà pour un bomme à talents qui s'élève, dont on est jaloux, et qu'on voudrait perdre, il sort de dessous terre mille deurialents qu'on accueille pendant deux jours, qu'on précipite ensuite dans un éternel oubli, et qui sont remplacés par d'autres éphémères. On est accablé sous le nombre infini des livres faits arec d'autres livres, jet dans ces nouveaux livres imitles, il n'y a rien de nouveau que des tissus de calomnies infames, vonies par la bassesse contre le mérite.

La tragédie, la comédie, le poeme épique, la musique, sont des arts véritables: on nous prodigue des leçons, des discussions sur tous ces arts; mais que le grand artiste

est rare!

L'écrivain le plus méprisable et le plus has peut direson avis sur trois siècles sans en connaître aucun, et calomnier làchement, pour de l'argent, ses contemporains qu'il connaît encore moins. On le souffre, parce qu'on Poublic: on laisse tranquillement ces colporteurs, devenus auteurs, juger les grands hommes sur les quais de Paris, comme on laisse les nouvellistes décider dans un enfé du destin des états; mais si dans cette fange un génie s'élère, il faut tout craindre pour lui.

Pardonnez-moi, monseigneur, ces réflexions: je les soumets à votre jugement et à celui de l'académie, dont j'espère que vous serez long-temps l'ornement et le

doyen.

Recevez avec votre bonté ordinaire ce témoignage du respectueux et teudre attachement d'un vicillard plus sensible à votre bienveillance qu'aux maladies dont ses elerniers jours sont tourmentés.

# PERSONNAGES.

TEUCER, roi de Crete.
MÉRIONE,
Archontes.
DICTIME,
PHARÉS, grand sacrificateur.
AZÉMON,
DATAME,
Suerriers de Cydonie.
ASTÉRIE, captive.
Un néraut.
PLUSIEURS GUERRIERS CYDONIENS.
SUITE, etc.

La Scène est à Gortine , ville de Crète.

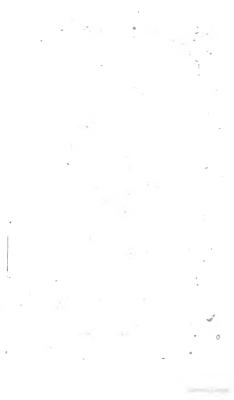

Acte W. LES LOIX DE MINOS. Seene III



ASTÉRIE

# LET THE BE MENOIC

THAT TIME.

# ACTE PREMIER.

The brising older the products a long result of the force and to a configuration of the continue of the contin

1111000000000

# SULTA PERIODE

CORP. N. SERTATE.

#### 1-74-7

So of his one of the control of the grand of an arrived and the control of the co

Je les ai vus de près; je sais ce qu' J'aimais Idoménée; il mourat exil

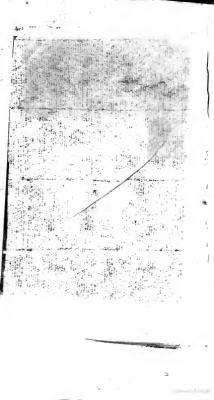

# LES LOIS DE MINOS,

TRAGÉDIE.

# ACTE PREMIER.

Le thédire représente les portiques d'un temple, des tours sur les côtés, des cyprèssur le devant.

# SCÈNE PREMIÈRE.

TEUCER , DICTIME.

#### TEU CER.

Quoil toujours, cher ami, ces archontes, ces grands, Feront parler les lois pour agir en tyrans! Minos, qui fut cruel, a régné sans partage; Mais il ne m'a laissé qu'un pompeux esclavage, Un titre, un vain éclat, le nom de majesté, L'appareil du pouvoir, et unl autorité. J'ai prodigné mon sang, je règne, et l'on me brave. Ma pitié, ma bonté pour cette jeune esclave. Semble dicter l'arrêt qui condamne ses jours; Si je l'avais proscrite elle aurait leurs secours. Tel est l'esprit des grands depuis que la naissance A cessé de donner la suprême puissance; Jaloux d'un vain honneur, mais qu'on peut partager, Ils n'ont choisi des rois que pour les outrager. (1)

Ce trône a ses périls; je les connais sans doute; Je les ai vus de près; je sais ce qu'il en coûte. J'aimais Idoménée; il mourut exilé En plenrant sur un fils par lui-même immolé: (2) Par le sang de ce fils il crut plaire à la Crète; Mais comment subjuguer la fureur inquiète; De ce peuple inconstant, orageux, égaré, . Vive image des mers dont il est entouré? Ses flots sont élevés, mais c'est contre le trône ; Une sombre tempête en tont temps l'environne. Le sort vous a réduit à combattre à la fois Les durs Cydoniens et vos jalonx Crétois, Les uns dans les conseils, les autres par les armes; Et chaque instant pour nous redouble nos alarmes: Hélas! des meilleurs rois e'est sonvent le destin: Leurs pénibles travaux se succèdent sans fin : Mais que votre pitié pour eette infortunée, Par le ernel Pharès à mourir condamuée. N'ait pas, à votre exemple, attendri tous les eœurs; One ce saint homicide ait des approbateurs; Ou'on ait justifié cet usage exécrable; C'est là ee qui m'étonne, et cet horreur m'aceable.

#### EUCER.

Que veux-tu? ees guerriers sous les armes blauchis Vieux superstitieux aux meurtres endureis, Destrueteurs des remparts où l'on gardait Hélène, Ont vu d'un œil tranquille égorger Polixène. (3) Ils redoutaient Calchas; ils tremblent à mes yeux Sous un Calchas nouveau, plus implacable qu'eux. Tel est l'aveuglement dont la Grèce est frappée: Elle est encore bapbare (4), et de son song trempée; A des dicux destructeurs elle ofire ses caíants: Ses fables sont nos lois, ses dicux sont nos tyrans. Thèbes, Mycène, Argos, vivrout dans la mémoire; D'illustres attentats ont fait tonte leur gloire. La Grèce a des héros, mais injustes, eruels, Insolents dans le erime, et tremblants aux autés. Ce mélange odieux m'uspire trop de haine.

Je chéris la valeur, mais je la venx humaine.
Ce sceptre est un fardeau trop pesant pour mon bras,
S'il le faut soutenir par des assassinats:
Je suis né trop sensible; et mon âme attendrie
Se soulève aux dangers de la jeune Astérie;
J'admire son courage, et je plains sa beauté.
Ami, je crains les dieux; mais dans ma piété
Je croirais outrager leur suprême justice,
Si je pouvais offirir un pareil sacrifice.

#### DICTIM

On dit que de Cydon les belliqueux enfants Du fond de leurs forêts viendront dans peu de temps Racheter leurs captifs, et surtout cette fille Que le sort des combats arraclie à sa famille. On peut traiter encore: et peut-être qu'un jour De la paix parmi nons le fortuné retour Adoucirait nos mœurs, à mes yeux plus atroces . Que ces ficrs ennemis qu'on nous peint si féroces. Nos Grecs sont bien trompés: je les erois glorieux De cultiver les arts, et d'inventer les dieux; Cruellement séduits par leur propre imposture, Ils ont trouvé des arts, et perdu la nature. Ces durs Cydoniens (5) dans leurs antres profonds, Sans autels et sans trône, errants et vagabonds, Mais libres, mais vaillants, francs, généreux, fidèles, Pcut-être ont mérité d'être un jour nos modèles; La nature est leur règle, et nous la corrompons.

#### PHCEP.

Quand lour chef paraîtra nous les écouterons; Les archontes et moi, selon nos lois antiques, Donnerons audience à ces hommes rustiques: Reçois-les, et surtout qu'ils puissent ignorer Les sacrés attentats qu'on ose préparer. Je ne te cèle point combien mon âme émue De ces Cydoniens abhorre l'entrevue. Je hais, je dois haîr ces sauvages guerriers,
De ma famille entière insolents menrtriers;
Jai peine à contenir cette horrenr qu'ils m'inspirent:
Mais ils offreut la paix où tons mes vœux aspirent,
J'étoufferai la voix de mes ressentiments,
Je vainerai mes chagrins, qui résistaient au temps:
Il en coûte à mon cœur; tu connais sa blessure;
Ils vont renouveler ma perte et mon injure.
Mais faut-il en punir un objet innoœut?
Livreraije Astérie à la mort qui l'attend?
On vient. Puissent les dienx, que ma justice implore,
Cas dieux trop mal servis, ces dieux qu'on déshonore,
Inspirer la clémence, accorder à mes vœux
Une loi muins cruelle et moins indigne d'eux!

# SCÈNEIL

PEUCER, DICTIME; le pontife PHARÈS avance avec le sacrificateur à sa droite; le noi est à sa gauche, accompagné des aachontes de la Crête.

PHARES, su roi et aux archonles.

Prentz place, seigneurs, au temple de Gortine; (6) Adorez et vengez la puissance divine. (Ils montent sur une estrade, t sasseyent dans le même

ordre. Pharès continue.)
Prêtres de Jupiter, organes de ses lois,
Confidents de nos dienx, et vous, roi des Crétois,
Yons, archontes vaillants qui marchez à la guerre
Sons les dirapeaux saerés du maitredu tonnerre,
Voici le jour de sang, ce jour si sulennel,
Où je dois présenter aux marches de l'autel.
L'holocaute attendu que notre loi commande.
De sept ans en sept ans 17) nous devons en offrande.
Une jeune eaptive aux manes des héros;
Ainsi dans ses décrets nous l'ordonus Minos,

Quand lui-même il vengeait sur les enfants d'Égée La majesté des dieux, et la mort d'Androgée.

Nos saffrages, Teucer, vous ont donné son rang: Vous ne le tenez point des droits de votre sange Nous vous avons choisi quand par Idoménée L'île de Inpiter se vit abandonnée. Soyez digne du trône où vous êtes monté; Soutenez de nos lois l'inflexible équité. Jupiter veut le sang de la jeune captive Qu'en nos derniers combats on prit sur cette rive. On la croit de Cydon. Ces peuples odieux, Ennemis de nos lois, et proserits par nos dienx, Des repaires sanglants de leurs antres sauvages Ont cent fois de la Crète infesté les rivages: Toujours en vain punis, ils ont toujours brisé Le joug de l'esclavage à leur tête imposé. Remplissez à la fin votre juste vengeance. Une épouse, une fille à peine en son enfance, Aux champs de Bérécinthe, eu vos premiers combats, Sous leurs toits embrasés mourantes dans vos bras, Demandent à grands eris qu'on apaise leurs mânes.

Exterminez, grands dieux! tous ces peuples profanes; Le vil sang d'une esclave à nos autels versé Est d'un bien faible prix pour le ciel offensé. C'est du moins un tribut que l'on doit à mon temple; Et la terre coupable a besoin d'un exemple.

#### TEUCER.

Vrais soutiens de l'état, guerriers victorieux, Favoris de la gloire, et vous, prêtres des dieux, Dans cette lougue guerre, où la Crête est plongée, J'ai perdu ma famille, et ce fer l'a vengée; Je pleure encor sa perte; un coup aussi cruel. Saiguera pour jamais daus ce cœur paternel. J'ai dans les cliamps d'honneur immolé mes victince; Le meurtre et le carnage alors sont l'égitimes; Nul ne m'enseignera ce que mon bras vengeur Devrait à ma famille, à l'état, à mon cœur: Mais l'autel ruisselant du saag d'une étrangère Peut-il servir la Crète et consaler un père?

Peut-il servir la Crète et consoler un père ? Plût aux dieux que Minos, ce grand législateur, De notre république auguste fondateur, N'eût jamais commandé de pareils sacrifices ! L'homicide en effet rend-il les dieux propices? Avons-nous plus d'états, de trésors et d'amis, Depuis qu'Idoménée eut égorgé son fils? Guerriers, c'est par vos mains qu'aux feux vengeurs en proie. J'ai vu tomber les murs de la superbe Troie. Nous répandons le sang des malheureux mortels, Mais c'est dans les combats; et non point aux autels. Songez que de Calchas et de la Grèce unic Le ciel n'accepta point le sang d'Iphigénie. (8) Ah! si pour nous venger le glaive est dans nos mains, Cruels aux champs de Mars, ailleurs soyons humains; Ne neut-on voir la Crète heureuse et florissante Oue par l'assassinat d'une fille innocente? Les enfants de Cydon seront-ils plus soumis ? Sans en être plus craints nous serons plus haïs. An souverain des dieux rendons un autre hommage: Méritons ses bontés, mais par notre courage; Vengeons-nous, combattons qu'il seconde nos coups; Et vous, prêtres des dieux, faites des vœux pour nous.

#### PHARES.

Nous les formons ces veux; mais ils sont inutiles Pour les esprits altiers et les cœurs indociles. La loi parle, il suffit: vous r'êtes en effet Que son premier organe et sou premier sujet; C'est Jupiter qui règne: il vent qu'on obéisse; Et ce n'est pas à vous de juger sa justice. S'il daigna devant Troie accorder un pardon Au sang que daus! l'Aulide offrait Agamemon; Quand il veut, il fait grâce: écontez en silence I.a voix de sa justice ou bien de sa clémence; il gommande à la terre, à la nature, an sort; il tient entre ses mains la naissance et la mort. Quel nouvel intérêt vous agite et vous presse? Nul de nous ne montra ces marques de faiblesse Pour le dernier objet qui fut sacrifié; Nous ne connaissons point cette fausse pitié. Vous voulez que Cydon cède au jong de la Crète; Portez celui des dieux dont je suis l'interprête: Mais voici la vivetime.

(On amène Astérie couronnée de fleurs et enchainée.)

# SCÈNE III.

LES PRÉCÉDENTS, ASTÉRIE.

### DICTIME.

A son aspect, seigneur, La pitié qui vous touche a pénétré mon cœur. Que dans la Grèce encore il est de barbarie! Que ma triste raison gémit sur ma patrie!

PHARÈS.

Captive des Crétois, remise entre mes mains,
Avant d'entendre ici l'arrêt de tes destins,
C'ert à toi de parler, et defaire connaître
Quel est ton nom, ton rang, quels mortels t'ont fait naître.

### ASTÉRIE.

Je veux bien te répondre. Astérie est mon nom; Ma mère est au tombeau; le vieillard Azémon, Mon digne et tendre père, a dès mon premier âge Dans mon cœur qu'il forma fait passer son courage. De rang, le n'en ai point; la fière égalité Est notre heureux partage et fait ma dignité.

### PHARÈS.

Sais-tu que Jupiter ordonne de ta vie? Théatre. Tone vis. MASTÉRIE.

Le Jupiter de Crête aux yeux de ma patric Est un fantôme vain que ton impiété Fait servir de prétexte à ta férocité.

PHARÈS.

Apprends que ton trépas, qu'on doit à tes blasphemes, Est déjà préparé par mes ordres suprêmes.]

ASTÉRIE.

Je le sais, de ma mort indigne et lâche auteur; Je le sais, inhumain; mais j'espère un vengeur. Lous mes concitovens sont justes et terribles; Tu les connais, tu sais s'ils furent invincibles. Les foudres de ton dieu, par un aigle portés, Ne te sauveront pas de leurs traits mérités :! Lui-même, s'il existe, et s'il régit la terre (9) S'il naquit parmi vous, s'il lance le tonnerre, Il saura bien sur toi, monstre de eruauté. Venger son divin nom si long-temps insulté. Puisse tout l'appareil de ton infâme fête. Tes couteaux, ton bûcher, retomber sur ta tête ! Puisse le temple horrible où mon sang va couler, Sur ma cendre, sur toi, sur les tiens s'écrouler ! l'érisse ta mémoire! et s'il faut qu'elle dure, Qu'elle soit en horreur à toute la nature ! Qu'on abhore ton nom ! qu'on déteste tes dieux ! Voilà mes vœux, mon culte, et mes derniers adieux Et toi, que l'on dit roi, toi, qui passes pour juste,

Et toi, que l'on dit roi, toi, qui passes pour Juste, Toi, dout un peuple entier chérit l'empire auguste, Et qui du tribunal où les lois t'ont porté, Serables tourner sur moi des yeux d'humanité, Plaius-tu mon imfortunc en voulant mon supplice? Non, de mes assassins tu n'es pas le complice.

MÉRIONE, archente, à Teucer.

On ne pent laire grace, et votre autorité

Contre un usage antique, et partout respecté, Opposerait, seigneur, une force impuissante.

TEUCEP.

Que je livre au trépes sa jeunesse innocente!... méntone,

Il faut du sang au peuple, et vous le connaissez; Ménagez ses chus, fuscent-ils insensés. La loi qui vous révolte est injuste peut-être, Mais en Crète elle est sainte: et vous n'êtes pas maître-De secouer un joug dont l'état est chargé. Tout pouvoir asa borne, et cède au préjugé.

TEUCER.

Quand il est trop barbare, il faut qu'on l'abolisse.

Respectons plus Minos.

TEFCER\_

Aimons plus la justice. (a)

Et pourquoi dans Minos voulez-vous révérer
Ce que dans Busiris on vous vit abhorrer?
On illestime en Minos le guerrier politique.

Oui, j'estime en Minos le guerrier politique; Mais je déteste en lui le maître tyramique. Il obtint dans la Crète un absolu pouvoir: Je suis moins roi que lui, mais je crois mieux valoir; En un mot à mes yeux votre offrande est un crime; (à Dictime.)

Vieus, suis-moi.

PHARÈS se lève, les sacrificateurs aussi, et descendent de l'estrade.

Qu'aux autels on traîne la victime.

TEUCER.

Vous oscz !...

# SCÈNE IV.

LES PRÉCÉDENTS; UN HÉRAUT ATRIVE, le caducée à la main. (Le roi, les archontes, les sacrificateurs, sont debout.)

### LE DÉRAUT.

Dz Cydou les nombrenx députés
Ont marché vers nos murs, et s'y sont présentés.
De l'olivier sacré les branches pacifiques,
Symbole de coucorde, ornent leurs mains rustiques>
Ils disent que leur chef est parti de Cydon,
Et qu'il vient des capitis apporter la rançon.

#### PRARÈS.

Il n'est point de rançon quand le ciel fait connaître Qu'il demande à nos mains un sang dont il est maître.

#### TEU CER.

La loi veut qu'on diffère; elle ne souffre pas Que l'étendard de paix et celui du trépas Etalent à nos yeux un coupable assemblage. Aux droits des nations nous ferions trop d'outrage. Nous devous distinguer (si nous avons des mœurs) Le temps de la clémence et le temps des rigueurs: C'est par là que le c'el si l'on en croit nos sages, Des mallieureux lura ins attira les hommage s; Ce ciel pent-être eufin lui veut sanver le jour. Alicz, q'on la ramène en cette même tour Que je tiens sous ma garde et dont on l'a tirée. Pour être en holocauste à vos glaives livrée. Sénat, vous apprendrez un jour à pardonner.

#### ASTÉRIE.

Je te rends grâce, ô roi! si tu veux m'épargner; Mon supplice est injuste autant qu'épouvantable: Et, quoique j'y portasse un front inaltérable, Quoique aux lieux où le ciel a daigné me nouris, Nos premières leçons soient d'apprendre à mourir, Le jour m'est cher.... hélas! mais s'il faut que je meure, C'est une cruauté que d'en différer l'heure.

(On l'emmène.)

#### TEUCER.

Le consoil est rompu. Vous, braves combattants, Croycz que de Cydon les faroucles enfants Pourront malaisément désarmer ma colère. Si je vois en pitié cette jeune étrangère, Le glaive que je porte est toujours suspenda Sur ce peuple connemi par qui j'ai tout perdu. Je sais qu'on doit punir, comme on doit faire grâce, Protéger la faiblesse, et réprimer l'audace; Es sont que sentiments. Vous pouvez décider Si j'ai droit à l'honneur d'oser vous commander, Et si j'ai mérité ce trônc qu'on m'envie. Allez, blâmez le roi, mais aimez la patric; Servez la: mais surtout, si vous craignez les dieux, Apprenez d'un monarque à les convaitre micux.

FIN DU PREMIER ACTE.

# ACTE II.

# SCÈNE PREMIÈRE.

DICTIME, GARDES; DATAME, LES CYDONERS, dans le fond.

#### DICTIME.

Où sont ces députés envoyés à mon maître? Qu'on les fasse approcher.... Mais je les vois paraître. Quel est celui de vous dont Datame est le nom ? DATAME.

C'est moi.

#### DICTIME.

Quel est celui qui porte une rancon. Et qui croit, par des dons aux Crétois inutiles. Racheter des captifs enfermés dans nos villes?...

#### DATAME.

Nous ne rougissons pas de proposer la paix. Je l'aime; je la veux, sans l'acheter jamais. Le vieillard Azémon, que mon pays révère, Qui m'instruisit à vaincre, et qui me sert de père, S'est chargé, m'a-t-il dit, de mettre un digne prix A nos concitoyens par les vôtres surpris. Nous venons les tirer d'un infâme esclavage, Nous venon's pour traiter.

DICTIME. Est-il ici?

A retardé sa course, et je puis en son nom

De la belle Astérie annoncer la rançon. Du sommet des rochers qui divisent les nues J'ai volé, j'ai franchi des routes incounnes, Tandis que ce vieïllard. qui nous suivra de près, A percé les détours de nos vastes forêts; Par le fardeau des ans sa marche est ralentie.

DICTIME.

Il apporte, dis-tu, la rançon d'Astérie?

DATAME.

Oni. D'ignore à ton roi ce qu'il peut présenter; Cydon ne produit rien qui puisse vons flatter. Yous allez ravir l'or au sein de la Colchide; Le ciel nous a privés de ce métal perfide; Dans notre pauvreté que pouvons nous offrir?

DICTIME.

Votre cœur et vos bras, dignes de nous servir.

DATAME.

Il ne tiendra qu'à vous ; long-temps nos adversaires, Si vons l'aviez vonilu, nous aurions été frères. Ne prétendez jamais parler en souverains; Remettez, des ce jour, Astérie en nos mains.

Sais-tu quel est son sort?

DATAME

Elle me fut ravie.

A peine ai-je touché cette terre ennemie:
J'arrive: je demande A stéric à ton roi,
A tes dieux, à ton peuple, à tout ce que je voî,
Je viens ou la reprendre on périr avec elle.
Une Hélène coupable, une illustre infidèle,
Arma dix ans vos Grees indignement sédults;
Une cause plus juste ici nous a conduits;
Nous vous redemandons la vertu la plus pure:

Rendez-moi mon seul bien; réparez mon injure.
Tremblez de m'outrager; nons avons tous pron's
p'être jusqu'au tombeau vos plus grands'ennemis;
Nous-monerrons dans les murs de vos cités en flammes,
Sur les corps expirants de vos fils, de vos femmes...

(à Dictime.) Guerrier, qui que tu sois, c'est à toi de savoir Ce que peut le courage armé du désepoir. Tu nous connais: préviens le malheur de la Crète.

DICTIME.

Nons savons réprimer cette audace in discrète.

D'ai pitié de l'erreur qui par ât l'emporter.

Tu demandes la paix, et viens nous insulter!

Calme tes vains transports, apprends, jeune barbare,

Que pour toi, pour les tiens, mon prince se déclare;

Qu'il point à regret, qu'il sait rééompenser;

Qu'in punit à regret, qu'il sait rééompenser;

Qu'intrépide aux combats, clément dans la victoire,

Il préfère surtout la justice à la gloire:

DATAM

Et quel est donc ce roi?

S'il est grand, s'il est bon, que ne vient-il à moi?
Que ne me parlet-il?... La vertu persuade.

Le veux l'entretenir.

DICTIME.

Le chef de l'ambassade. Doit paraître au sénat avec tes compognons. Il faut se conformer aux lois des nations.

DATAME.

Est ce ici son palais?

DICTIME.

Non; ce vaste édifice Est le temple où des dieux j'ai prié la justice De détourner de nous les fléaux destructeurs, D'éclairer les humains, de les rendre meilleurs. Minos bâtit ces murs fameux dans tous les âges, Et cent villes de Crète y portent leurs hommages.

DATAME.

Oni? Minos? ce grand fourbe, et ce roi si cruel? Lui, dont nous détestons et le trône et l'autel: Oui les teignit de sang? lui, dont la race impure Par des amours affreux étonna la nature? (10) Lui, qui du poids des fers nous voulut égraser. Et qui donna des lois pour nous tyranniser? Lui, qui du plus pur sang que votre grèce honore Nourrit sept ans ce monstre appelé Minotanre? Lui, qu'enfin vous peignez, dans vos mensonges vains, Au bord de l'Achéron jugeant tous les humains, Et qui ne mérita, par ses fureurs impies, One d'éternels tourments sons les mains des furies? Parle; est-ce là ton sage? est-ce là ton héros? Crois-tu nous effrayer à ce nom de Minos? Oh! que la renommée est injuste et trompeuse! Sa mémoire à la Grèce est encor précieuse ; Ses lois et ses travaux sout par nous abhorrés. On méprise en Cydon ce que vous adorez; On y voit en pitié les fables ridicules Que l'imposture étale à vos peuples crédules.

#### DIGTIME.

Tout peuple a ses abus, et les nôtres sont grands; Mais nous avons un prince ennemi des tyrans, Ami de l'équité, dont les lois salutaires Aboliront hientôt tant de lois sangunaires. Prends confiance en lui, sois sûr de ses bienfaits: Je jure par les dieux...

DATAM

Ne jure point; promets ...

Promets-nous que ton roi sera juste et sincère;
Qu'il rendra dès ce jour Astérie à son père...

De ses antres bienfaits nous pèurons le quitter.

Nous n'avons rien à craindre et rien à sonhaiter;
La nature pour nous fut assez bienfesante:
Aux creux de nos vallons sa main toute-puissante
Aprodigué ses biens pour prix de nos travaux;
Nous possedons les airs, et la terre, et les eaux;
Que nous fantil de plus? Brillez daus vos cent villes
De l'éclat fistueux de vos arts inutiles;
La culture des champs, la guerre, sout nos arts;
L'enceinte des rochers a formé nos remparts:
Nous n'avons jamais eu, nous a aurons point de maitre.
Nous voulous des amis; méritez-vous de l'être?

#### DICTIME.

Oui, Tencer en est digne; oui, peut-être aujourd'hui, En le connaissant mieux, vous combattrez pour lui.

DATAME.

Nous!.

DICTIME.

Vous même. Il est temps que nos haines finissent, Que, pour leur intérêt, nos deux peuples s'unissent. Je ne te réponds pas que ta dure l'erté Ne puisse de mon roi blesser la diguité;

(à sa suite.)

Mais il l'estimera. Vous, allez. qu'on prépare Ce que les champs de Crète ont produit de plus rare : Qu'on traite avec respect ces guerriers généreux.

Puissent tous les Crétois penser un jour comme eux! Que leur franchise est noble, ainsi que leur courage! Le lion n'est point né pour souffiir l'esclavage: Qu'ils soient nos alliés, et non pas nos sujets. Leur mâle liberté peut servir nos projets. J'aime mieux léur audace et leur candeur hautaine Que les lois de la Crète, et tous les arts d'Athène.

# SCÈNE II.

TEUCER, DICTIME, GARDES.

#### TEUCER.

H. faut prendre un parti: ma triste nation N'écoute que la voix de la sédition; Ce sénat orgueilleux contre moi se déclare; (b) On affecte ce zèle implacable et burbare Qué toujours les méchants feignent de posséder, A qui souveut les rois sont contraints de céder: Yentends de mes rivaux la fineste industrie Crier de tous côtés: Religion, patrie!

Tout prêts à m'accuser d'avoir trahi l'état
Si je m'oppose encore à cet assassinat.
Le nuage grossit; et je vois la tempête
Qui, sans doute, à la fin tombera sur ma tête.

DICTIME. J'oserais proposer, dans ces extrémités, De vous faire un appui des mêmes révoltés. Des mêmes habitants de l'âpre Cydonic, Dont nous pourrions guider l'impétueux génie: Fiers ennemis d'un joug qu'ils ne peuvent subir, Mais amis généreux, ils pourraient nous servir. Il en est un surtout, dont l'âme noble et fière Connaît l'humanité dans son audace altière: Il a pris sur les siens, éganx par la valeur, Coscerct ascendant que se donne un grand cœur; Et peu de nos Crétois ont connu l'avantage D'atteindre à sa vertu, quoique dure et sanvage. Si de parcils soldats ponvaient marcher sur vous, On verrait tous ces grands si puissants, si jaloux De votre autorité qu'ils oscut méconnaître, Porter le joug paisible, et chérir un bon maître. Nous voulions asservir des peuples généreux; Fesons mieux, gagnons les; c'est là régner sur eux.

#### TÉUCER.

Je le sais. Ce projet peut saus doute être utile;
Mais il ouvre la porte à la guerre civile:
A ce remède affreux faut-il m'abandonner?
Faut il perdre l'état pour le mieux gouverner?
Je veux sauver les jours d'une jeune barbare;
Du saug des citoyens serai-je moins avare?
Il le faut avouer, je suis bien malheureux!
N'ai-je done des sujets que pour m'armer contre cax?
Pilote environné d'un éternel orage,
Ne pourrai-je obtenir qu'un illustre naufragé?
Ahl je ne suis pas roi, si je ne fais le bien.

#### DICTIME.

Quoi donc! contre les lois la vertu ne peut rien! Le préjugé fait tout! Pharès impitoyable Maintiendra, ma'gré vous, cette loi détestable! Il domine au sénat! on ue vent désorma's Ni d'offires de rançon, ni d'accord, ni de paix!

#### TEUCER

Quel que soit son pouvoir, et l'orgueil qui l'anime, Va, le cruel du moins n'aur point sa victime; Va, daus ces mêmes lieux profanés si long-temps, l'arracherai leur proie à ces monstres sanglants.

#### DICTIME.

Puissicz-vous accomplir cette sainte entreprise!

Il faut bien qu'à la fin le ciel la favorise. Et lorsque les Crétois, un jour plus éclairés, Auront enfin détruit ces attentats sacrés, (Car il faut les détruire, et j'en aurai la gloire,) Mon nom, respecté d'eux, vivra dans la mémoire.

#### DICTIME.

La gloire vient trop tard, et c'est un triste sort:

Qui n'est de ses bienfaits payé qu'après la mort, Obtînt-il des autels, est encore trop à plaindre.

TEUCER.

Je connais, cher ami, tout ce que je dois craindre; Mais il faut bien me rendre à l'ascendant vainqueur Qui parle en sa défense, et domine en mon cœur.

Gardes, qu'en ma présence à l'instant on conduisc Cette Cydonienne entre nos mains remise.

(Les gardes sortent. )

Je prétends lui parler avant que, dans ce jour, On ose l'arracher du fond de cette tour, Et la rendre au cruel armé pour son supplice, Qui presse au nom des dieux ce sanglant sacrifice. Demente. La voici: sa jeunesse, ses traits, Toucheraient tous les cœurs, hors celui de Pharès.

# SCÈNE III.

TEUCER DICTIME, ASTÉRIE, GARDES.

#### ASTÉRIE.

Our prétend-on de moi? quelle rigueur nouvelle, Après votre promesse, à la mort me rappelle? Allume-t-on les feux qui m'étaient destinés? O roi! vous m'avez plainte, et vous m'abaubonnez!

#### EUGER.

Non; je veille sur vons, et le ciel me seconde.

ASTÉRIE.

Pourquoi me tirez-vous de ma prison profonde?

#### TEUCER.

Pour vous rendre au climat qui vous donna le jour; Vous reverrez en paix votre premier séjour: Malhenreus eétrangére, et respectable fille, Que la guerre arracha du sein de sa famille, Sonvenez-vous de moi loin de ces lieux cruels. Soyez prête à partir ... Oabliez nos autels.... Une escorte fidèle aura soin de vous suivre. Vivez... Qui micux que vous a mérité de vivre!

#### ASTÉRIE-

Ah, seigneur! ah, mon roi! je tombe à vos genoux;
Tout mon cœur qui m'échappe a volé devant vous;
Image des vrais dieux, qu'ici l'on déshonore,
Recevez mon enceus: en vous je les adore.
Vous seul, vous m'arrachez anx monstres infernaux
Qui, me parlant en dieux, n'étaient que mes bourreaux.
Malgré ma justo horreur de servir sous un maître,
Esclave auprès de vous, je me plairais à l'être.

#### TRUCES.

Plus je l'entends parler, plus je suis attendri.... Est-il vrai qu'Azémon, ce père si chéri, Qui, près de son tombeau, vous regrette et vous pleure, Pour venir vous reprendre a quitté sa demeure?

#### ASTÉRIE.

On le dit. J'ignorais, au fond de ma prison, Ce qui s'est pu passer dans ma triste maison.

#### TEUCER.

Savez-vous que Datame, envoyé par un père, Venait nous proposer un traité salutaire, Et que des jours de paix pouvaient être accordés?

#### ASTERIE.

Datame! lui, seigneur! que vous me confondca! Il serait dans les mains du sénat de la Crète? Parmi mes assassins?

#### TEUCER

Dans votre âme inquiète (c) J'ai porté, je le vois, de trop sensibles coups; Ne craignez rien pont lui. Scrait-il votre époux? Vous serait-il promis? est-ce un parent, un frère? Parlez; son amitié n'en deviendra plus chère. Plus on vous opprima, plus je veux vous servir.

#### ASTÉRIK.

De quelle ombre de joie, hélas! puis-je jouir? Qui vous porte à me tendre une main protectrice? Quels dieux en ma faveur ont parlé?

TEUCER.

La justice.

Les flambeaux de l'hymen n'ont point brillé pour moi, Seigneur: Datame m'aime, et Datame a ma foi; Nos serments sont communs (d), et ce noeud vénérable Est plus sacré pour nous, et plus involable. Que tout cet appareil formé dans vos états. Pour asservir des cœurs qui ne se donnent pas. Le mien n'est plus à moi. Le généreux Datame. Allait me rendre heureuse en m'obtenant pour femme, Quand vos laches soldats, qui, dans les champs de Mars, Noseraient sur Datame arrêter leurs regards, Ont ravi loin de lui des cusants sans défense, Et devant vos autels ont trainé l'innocence: Ce sont là les lauriers dont ils se sont couverts. Un prêtre veut mon sang, et j'étais dans ses fers.

#### TEUCER.

Ses fers?... ils sont brisés n'en soyez point en doute; C'est pour lui qu'ils sont faits; et, si le cicl m'éconté, il peut tomber un jour au pied de cet autel Où sa main veut sur vous potter le coup mortel. Je vous rendrai l'époux dont vous êtes privée, Et pour qui du trépas les dieux vous ont saivée; Il vous suivra bientôt: rentrez: que cette tour, De la captivité jusqu'ici le séjour, Soit un rempart du moins contre la barbarie, On vient. Ce sera peu d'assurer votre vie; J'abolirai nos lois, ou j'y perdrai le jour.

#### STÉDIE

Ah! que vous méritez, seigneur, une autre cour, Des sujets plus humains, un culte moins barbare!

#### TPH CPP

Allez: avec regret de vous je me sépare; Mais de taut d'attentats, de taut de cruauté. Je dois venger mes dieux, vous, et l'humanité.

# ASTÉRIE.

Je vous crois, et de vous je ne puis moins attendre.

# SCÈNE IV.

## TEUCER, DICTIME, MÉRIONE.

#### MERIONE.

SEIGNEUR, sans passion pourrez-vous bien m'entendre?

### Parlez.

### MÉRIONE.

Les factions ne me gonvernent pas, Et vous savez a sez que, dans nos grands débats, Je ne me suis montré le fauteur ni l'esclave Des sanglants préjugés d'un peuple qui vous brave. Je voutrais, comme vous, exterminer l'erreur Qui séduit sa faiblesse, et nonrit sa furcur. Vous pensez a rêter d'une main conrageuse Un torrent débordé dans sa course orageuse; Il vous entraînera, je vous on averti. Pharès a pour sa cause un violent parti, Et d'autant plus puissant contre le diadème, Qu'il eroit servir le ciel, et vous venger vous-inchae, Qu'il eroit servir le ciel, et vous venger vous-inchae,

- " Quoi! dit-il, dans nos champs la fille de Teucer,
  - » A son père arrachée, expira sous le fer;
- » Et, du sang le plus vil indignement avare,
- » Teucer dénaturé respecte une barbare!... » Lui seul est inhumain, seul à la cruauté
- » Dans son cœur iusensible il joint l'impiété:
- » Il veut parler en roi, quand Jupiter ordonne;
- » L'encensoir du pontife offense sa couronne:
- » Il outrage à la fois la nature et le ciel.
- » Et contre tout l'empire il se rend criminel.... » Il dit; et veus jugez si ces accents terribles Retentiront long-temps sur ces âmes flexibles, Dont il peut exciter on calmer les transports, Et dont son bras puissant gouverne les ressorts.

### TEUCER.

Je vois qu'il vous gouverne, et qu'il sut vous séduire. M'apportez-vous son ordre, et pensez-vous m'instruire?

MÉRIONE.

Je vous donne un conseil.

TEUCER.

Je n'en ai pas besoin.

MÉRIONE.

Il vous serait utile.

TEUCER.

Épargnez-vous ce soin; Je sais prendre, sans vous, conseil de ma justice.

MÉRIONE.

Elle peut sous vos pas creuser un précipice: Tout noble, dans notre île, a le droit respecté (11) De s'opposer d'un mot à toute nouveauté.

TEU CER.

Quel droit!

### LES LOIS DE MINOS.

MÉRIONE.

1 90

Notre pouvoir balance ainsi le vôtre; Chacun de nos égaux est un frein l'un à l'autre.

TEUCER.

Oui, je le sais; tout noble est tyran tour à tour.

De notre liberté condamnez-vous l'amour?

TEUCER.

Elle a toujours produit le public esclavage.

Nul de nous ne peut rien, s'il lui manque un suffrage.

TEUCER.

La discorde éternelle est la loi des Crétois.

MÉRIONE.

Seigneur, vous l'approuviez, quand de vous on fit choix.

Je la blâmais dès lors; enfin je la déteste: Soyez sûr qu'à l'état elle sera funeste.

MÉRIONE.

Au moins, jusqu'à ce jour; elle en fut le soutien; Mais vous parlez en prince.

TEU CER.

En homme, en citoyen; Et j'agis en guerrice, quand mon honneur l'exige: A ce dernier parti gardez qu'on ne m'oblige.

MÉRIONE.

Vous pourriez hasarder, dans ces dissensions, De véritables droits pour des prétentions.... Consultez mieux l'esprit de notre république.

TEUCER.

Elle a trop consulté la licence anarchique.

#### MÉRIONE.

Seigneur, entre elle et vous marchant d'un pas égal, Autrefois votre ami, jamais votre rival, Je vous parle en son nom.

#### TEU CER.

Je réponds, Mériene, Au nom de la nature, et pour l'honneur du trône.

Nos lois....

#### TEU CER.

Laissez vos lois, elles me font horreur; Vous devriez rongir d'être leur protecteur.

# MÉRIONE.

Proposez unc.loi plus humaine et plus sainte; Mais ne l'imposez pas : seigneur, point de contrainte; Vons révoltez les cœurs, il faut persuader. La prudence et le temps pourront tout accorder.

#### TEUCER

Que le prudent me quitte, et le brave me suive. Il est temps que je règne, et non pas que je vive.

## MÉRIONE.

Régnez; mais redoutez les peuples et les grands.

Ils me redouteront. Sachez que je prétends Étre impunément juste, et vous apprendre à l'être. Si vous ne m'imitez, respectez votre maître... Et nous, allons, Dictime, assembler nos amis, S'il en reste à des rois insultés et trahis.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE III.

# SCÈNE PREMIÈRE.

DATAME, CYDONIESS.

#### DATAME.

Pensent-ils m'éblouir par la pompe royale, Par ee faste imposant que la richesse étalo? Croit-on nons amollir? ces palais orgueilleux Ont de leur appareil effaronché mes yeux; Ce fameux labyrinthe, où la Grèce raconte Que Minos autrefois ensevelit sa honte, N'est qu'un repaire obsent, un spectacle d'horreur; Ce temple, où Jupiter avec tant de splendeur Est descendu, dit-on, du hant de l'empyrée, N'est qu'un lieu de carnage à sa première entrée; (12) Et les fronts de béliers égorgés et sanglants Sont de ces murs sacrés les honteux ornements: Ces nuages d'encens, qu'on prodigue à toute heure N'ont point purifié son infecte demeure. Que tous ces monuments, si vantés, si chéris, Quand on les voit de près, inspirent de mépris!

#### UN CYDONIEN.

Cher Datame, est-il vrai qu'en ces pourpris funestes On n'offre que du sang aux puissances eélestes? Est-il vrai que ees Grees, en tout lieux renomnés, Ont immolé des Grees aux dieux qu'ils ont formés? La nature à ce point serait-elle égarée?

DATAME.

A des flots d'imposteurs on dit qu'elle est livrée,

Qu'elle n'est plus la même, et qu'elle a corromptr-Ce doux présent des dieux, l'instinct de la vertu : C'est en nous qu'il réside; il soutient nos courages: Nous n'avons point de temple en nos déserts sauvages: Mais nous servons le ciel, et ne l'outrageons pas Par des vœux criminels et des assassinats. Puissions-nons fair bientôt cette terre eruelle, Délivrer Astérie, et partir avec elle! (e)

#### LE CYDONIEN.

Rendons tous les captifs entre nos mains tombés. Par notre pitié seule au glaive dérobés, Esclave pour eselave; et quittons la contrée Où notre pauvreté, qui dût être honorée, N'est aux yenx des Crétois qu'un objet de dédain : Ils descendaient vers nons par un accueil hautain. Leurs bontés m'indignaient. Regagnons nos asiles, Puyons leurs dieux, leurs mœurs, et leurs bruyantes villes. Ils sont cruels et vains, polis et sans pitié. La nature entre nous mit trop d'inimitié.

#### DATAMES

Ah! surtout de leurs mains reprenons Astérie. Pourriez-vous reparaître aux veux de la patrie Sans lui rendre aujourd'hui son plus bel ornement? Son père est attendu de moment en moment: En vain je la demandé aux peuples de la Crète; Aucun n'a satisfait ma douleur inquiète, Aucun n'a mis le calme en mon cœur éperdu ; Par des pleurs qu'il cachait un seul m'a répondu. Que veulent, cher ami, ce silence et ces larmes? Je voulais à Teucer apporter mes alarmes ; Mais on m'a fait sentir que, grâces à leurs lois, Des hommes tels que nous n'approchent point les rois : Nous sommes leurs égaux dans les champs de Bellone; Qui peut donc avoir mis entre nous et leur trône. Get immense intervalle, et ravir aux mortels

Leur dignité première et leurs droits naturels?
Il ne fallait qu'un mot, la paix était jurée;
Je voyais Astérie à son époux livrée;
On payait sa rançon, non du brillant amas
Des métaux précieux que je ne connais pas,
Mais des moissons, des fruits, des trésors véritables
Qu'arrachent à nos champs nos mains infatigables:
Nous rendions nos captifs; Astérie avec nous
Revolait à Cydou dans les bras d'un époux.
Faut-il partir sans elle, et venir la reprendre
Daus des ruisseaux de sang, et des monceaux decendre?

## SCÈNE IL

LES PRÉCÉDENTS; UN CYDONIEN, ar rivant.

LE CYDONIEN.

An! savez-vous le crime?....

DATAME.

O cicl! que me dis-tu? Quel désespoir est peint sur ton front abattu? Parle, parle.

LE CYDONIEN.

Astérie....

DATAME.

Eh bien?...

LE CYDONIEN.

Cet édifice,

Ce lieu qu'on nomme temple est prêt pour son supplice.

· DATAME.

Pour Astérie!

LE CYDONIEN.

Apprends que dans ce même jour, En cette même enceinte, en cet affreux séjour. De je ne sais quels grands la horde forccoée Aux bûchers dévorants l'a déjà condamnée: Ils apaisent ainsi Jupiter offensé?

....

Elle est morte!

Ah! grand Dieu!

L'arrêt est prononcé:

On doit l'exécuter dans ce temple barbare: Voilà, chers compagnons, la paix qu'on nous prépare! Sons un couteau perfide, et qu'ils out consacré, Son sang offert aux dieux va couler à leur gré, Et dans un ordre auguste ils livrent à la flamme Ces restes précieux adorés par Datano.

DATAME.

Je me meurs.

(Il tombe entre les bras d'un Cydonien.)

LE PREMIER CYDONIEN.

Peut-on croire un tel excès d'horreurs?

UN CYDONIEN.

Il en est encore un bien cruel à nos cœurs, Cclui d'ètre en ces licux réduits à l'impussance D'assouvir sur cux tous notre juste vengeance, De frapper ces tyrans de leurs couteaux sacrés, De noyer dans leur sang ces monstres révérés.

DATAME, revenant à lui.

Qui? moi! je ne pourrais, ô ma chère Astérie, Mourir sur les bourreaux qui t'arrachent la vie Je le pourrai, sans doute.... O mes braves amis, Montrea ces scnliments que vous m'avez promis: Périssez avec moi Marchons.

(Onentend une voix d'une des tours.) Datame! a rrête!

#### DATAME.

Ciel!... d'où part cette voix? quels dieux ont sur ma sête Fait au loin dans les airs retentir ces accents? Est-ce une illusion qui vient troubler mes sens?

(La même voix.)

Datame!...

#### DATAME.

C'est la voix d'Astérie elle-même! Ciel, qui la fis pour moi, Dieu vengeur, Dieu suprême! Ombre chère et terrible à mon cœur désolé, Est-ce du sein des morts qu'Astérie a parlé?

#### UN CYDONIEN.

Je me trompe, ou du fond de cette tour antique Sa voix faible et mourante à son amant s'explique.

#### DATAME.

Je n'entends plus ici la fille d'Azémon; Scrait-ee là sa tombe? est-ee là sa prison? Les Crétois auraient-ils inventé l'unc et l'autre?

### LE CYDONIEN.

Quelle horrible surprise est égale à la nôtre!

#### DAIAME.

Des prisons! est-ce ainsi que ces adroits tyrans Ont bâti, pour régner, les tombeaux des vivants?

### UN CYDONIEN.

N'aurons-nous point de traits, d'armes et de machines! Ne pourrons-nous marcher sur leurs vastes ruines!

### DATAME avance vers la tour.

Quel nouveau bruit s'entend? Astérie! ah! grands dieux! C'est elle, je la vois, elle marche en ees lieux.... Mes amis, elle marche à l'affreux sacrifice; Et voilà les soldats armés pour son supplice. File en est entourée. (On voit dans l'enfoncement Astérie entourée de la garde quo le roi Teucer lui avait donnée. Datame continue.) Allons, c'est à ses pieds

Qu'il faut, en la vengeant, mourir sacrifiés.

## SCÈNE III.

LES CYDONIENS, DICTIME.

DICTIME.

Où pensez-vous aller? et qu'est ce que vous faites? Quel transport vous égare, aveugles que vous êtes? Dans leur course rapide ils ne m'écoutent pas. Ah! que de cette esclave ils suivent donc les pas, Qu'ils s'écartent surtout de ces autels horribles Dressés par la vengeance à des dieux inflexibles: Ou'ils sortent de la Crète. Ils n'ont vu parmi nous Que de justes sujets d'un éternel courroux : Ils nous détesteront, mais ils rendront justice A la main qui dérobe Astérie au supplice: Ils aimeront mon roi dans leurs affreux déserts.... Mais de quels cris soudains retentissent les airs! Je me trompe, ou de loin j'entends le bruit des armes. Que ce jour est funeste et fait pour les alarmes! Ah! nos mœurs, et nos lois, et nos rites affreux, Ne pouvaient nous donner que des jours malheureux! Revolons vers le roi.

## SCÈNE IV.

TEUCER, DICTIME.

TEUCER.

Demeure. Il n'est plus temps de sauver la victime, Tous mes soins sont trahis; ma raison, ma bonté, Ont en vain combattu contre la cruauté; En vain, bravant des lois la triste barbarie, Au sein de ses foyers je rendais Astérie; L'humanité plaintive, implorant mes secours, Du fer déjà levé défendait ses beaux jours; Mon cœur s'abandomait à cette pure joie D'arracher aux tyrans leur innocente proie: Datame a tout détruit.

DICTIME.

Comment? quels attentats?

TEU'CE R.

Ah!les sauvages mœurs ne s'adoucissent pas! Datame....

DICTIME.

Quelle est donc sa fatale imprudence?

Il paîra de sa tête une telle insolence. Lui, s'attaquer à moi! tandis que ma bonté Ne veillait, ne s'armait que pour sa sûreté; Lorsque déjà ma garde, à mon ordre attentive, Allait loin de ce temple enlever la captive, Snivi de tous les siens il fond sur mes soldats. Onel est donc ce complot que je ne connais pas? Étaient ils contre moi tous deux d'intelligence? Était-ce là le prix qu'on dût à ma clémence? J'y cours: le téméraire, en sa fougue emporté, Osc lever sur moi son bras ensanglanté: Je le presse, il succombe, il est pris avec elle. Ils périront: voilà tout le fruit de mon zèle; Je fesais deux ingrats. Il est trop dangereux De vouloir quelquefois sauver des malheureux. J'avais trop de bonté pour un peuple farouclie Qu'aucun frein ne retient, qu'aucun respect ne touche, Et dont je dois surtout à jamais me venger. Où ma compassion m'allait-elle engager!

Je trahissais mon saug, je risquais ma couronne; Et pour qui?

DICTIME.

Je me rends, et je les abandonne. Si leur faute est commune, ils doivent l'expier; S'ils sont tous deux ingrats, il les faut oublier.

> TEUCER. et; mais la : DICTIME.

Ce n'est pas sans regret; mais la raison l'ordonne.

L'inflexible équité, la majesté du trône, Ces parvis tout sanglants, ces autes profanés, Votre intérêt, la loi, tout les a condamnes.

TRHCER

D'Astéric en secret la grâce, la jeunesse, Peut-être malgré moi me touche et m'intéresse; Mais je ne dois penser qu'à servir mon pays; Ces sauvages humaius sont mes vrais entue mis. Oui, je réprouve encore une loi trop sévère, Mais ils est des mortels dont le dur caractère, Iusensible aux bienfaits, intrattable, ombrageux, Exige un bras d'airain toujours levé sur eux. D'ailleurs ai je un ami dout la main téméraire S'armât pour un barbare et pour une étrangère? (f) Ils ont voulu périr . e'en est fait; mais du moins Oue mes yeax de leur mort ne soient pas les témoins!

## SCÈNE V.

TEUCER, DICTIME, UN HÉRAUT.

TEUCER.

Que sont-ils devenus?

LE HÉRAUT.

Leur fureur inonie D'un trépas mérité sera bientôt suivie: Tout le peuple à grands cris presse leur châtiments. Le sénat indigné s'assemble en ce monent. Ils périront tous deux dans la demeure sainte Dont ils ont profané la redoutable enceinte.

TRUCE

Ainsi l'on va conduire Astérie au trépas.

LE HÉRAUT.

Rien ne peut la sauver.

TEUCER.

Je lui tendais les bras; Ma pitié me trompait sur cette infortunée : lls ont fait, malgré moi, leur noire destinée. L'arrêt est-il porté?

LE BÉRAUT.

Seigneur, on doit d'abord Livrer sur nos autels Astérie à la mort; Bientôt tout sera prêt pour ce grand sacrifice; On réserve Datame aux horreurs du supplice: On ne vent point sans vous juger son attentat; Et la seule Astérie occupe le sénat.

#### TEU CER.

C'est Datame, en effet, c'est lui scul qui l'immole; Mes efforts étaient vains, et ma bonté frivole. Revolons aux combats; c'est mon premier devoir, C'est là qu'est ma grandeur, c'est là qu'est mon pouvoir, Mon autorité faible est ici désarmée: J'ai ma voix au sénat, mais je règne à l'armée.

#### LE RÉRAUT.

Le père d'Astérie, accablé par les ans, Les yeux baignés de pleurs, arrive à pas peşants, Se soutenant à peine, et d'une voix tremblante Dit qu'il apporte ici pour sa fille innocente Une juste rançon dont il peut se flatter Que votre cœur humain pourra se contenter.

TEU CER.

Quelle simplicité dans ces mortels agrestes! Ce vieillard à choisi des moments bien funestes De quel trompeur espoir son cœur s'est-il flatté? Je ne le verrai point: il n'est plus de traité.

LE HÉRAUT:

Il a. si je l'en crois, des présents à vous faire Qui vous étonneront.

TEU CER

Trop infortuné père!' Je ne puis rien pour lui. Dérobez à ses yeux Du sang qu'on va verser le spectacle odicux.

LE HÉRAUT.

Il insiste: il nous dit qu'au bout de sa carrière Ses yeux se fermeraient saus peine à la lumière, S'il pouvait à vos pieds se jeter un moment. Il demandait Datame avec empressement.

TEUCER ..

Malheureux.

DICTIME.

Accordons, seigneur, à sa vieillesse Ce vain soulagement qu'exige sa faiblesse.

#### TEU CER.

Ah! quand mes yeux ont vu, dans l'horreur des combats,
Mon épouse et ma fille expirer dans mes bras,
Les consolations dans ce moment terrible
Ne descendirent point dans mon ame sensible;
Je n'en avais cherché que dans mes vains projets
D'éclairer les lumains, d'adoucir mes sujets,
Et de civiliser l'agreste Cydonie:
Du ciel qui conduit tout la sagesse infinie

## LES LOIS DE MINOS.

Réserve, je le vois, pour de plus heureux temps Le jour trop différé de ces grands changements. Le monde avec lenteur marche vers la sagesse (13) Et la nuit des erreurs est encor sur la Grèce. (g) Que je vous porte envie, ô rois trop fortunés, Yous qui faites le bien dès que vous l'ordonnez! Rien ne peut captiver votre main bienfesante, Yous n'avez qu'à pailer, et la terre est contente

FIN DU TROISIÈME ACTE

# ACTE IV.

## SCÈNE PREMIÈRE.

LE VIEILLARD AZÉMON, accompagné d'un esclave qui lui donne la main.

## AZÉMON.

Quot! nul ne vient à moi dans ces lieux solitaires ! Je ne retrouve point mes compagnons, mes frères! Ces portignes fameux, où j'ai cru que les rois Se montraient en tout temps à leurs heureux Crétois, Et daignaient rassurer l'étranger en alarmes, Ne laissent voir au loin que des soldats en armes; Un silence profond règne sur ces remparts: Je laisse errer en vain mes avides regards; Datame, qui devait dans cette cour sanglante Précéder d'un vieillardla marche faible et lente, Datame devant moi ne s'est point présenté; On n'offre aucun asile à ma caducité. Il n'en est pas ainsi dans notre Cydonie; Mais l'hospitalité loin des cours est bannie. O mes concitoyens, simples et généreux, Dont le cœur est sensible autant que valeureux, « Que pourrez-vous penser quand vous saurez l'outrage Dont la fierté crétoise a pu flétrir mon âge ! All! si le roi savait ce qui m'amène ici, Qu'il se repentirait de me traiter ainsi ! Une route pénible et la triste vieillesse De mes sens fatigués accablent la faiblesse.

(Il s'assied. )

#### LES LOIS DE MINOS.

104

Goûtons sous ces cyprès un moment de repos: Le ciel bien rarement l'accorde à nos travaux.

## SCÈNE II.

AZÉMON sur le devant; TEUCER, dans le fond,.
précédé du Héraut.

AZÉMON, au héraut.

IRAI-1E donc mourir aux lieux qui m'ont vu naître; Saus avoir dans la Crète entretenu ton maître?

LE HÉRAUT.

Étranger malheureux, je t'annonce mon roi; Il vient avec bonté: parle, rassure toi.

AZÉMON.

Va, puisqu'à ma prière il daigne condescendre, Qu'il rende grace aux dieux de me voir, de m'entendre...

TEU CER.

Eh bien! que prétends-tu, vieillard infortuné? Quel démon destructeur, à ta perte obstiné, Te force à déserter ton pays, ta famille, Pour être iei témoin du malheur de ta fille?

AZÉMON, s'étant levé.

Si ton cœur est humain, si tu veux m'écouter, Si le bonheur public a de quoi te flatter, Elle n'est point à plaindre, et; grâces à mon zèle, Un henreux avenir se déploîra pour elle; Je viens la racheter.

TEU CER.

Apprends que désormais Il n'est plus de rançon, plus d'espoir, plus de paix. Quitte ce lieu terrible; une âme paternelle Ne doit point habiter cette terre cruelle. AZÉMON.

Va, crains que je ne parte.

TEUCER.

Ainsi donc de son sort Tu seras le témoin! tes yeux verrout sa mort!

AZÉMON.

Elle ne mourra point. Datame a pu t'instruire Du dessein qui m'amene et qui dut le conduire.

TRUCER.

Datame de ta fille a causé le trépas.

Loin de l'affreux búcher précipite tes pas;
Retourne, malheureux, retourne en ta patrie;
Achève en gémissant les restes de ta vie.

La mienne est plus cruelle; et, tout roi que je suis,
Les dieux m'ont éprouvé par de plus grands canuis:
Ton peuple a massacré ma fille avec sa mère;
Tu ressens comme moi la douleur d'être père.
Va, quiconque a vécu dut apprendre à souffrir;
On voit mourir les siens avant que de mourir.
Pour toi, pour ton pays, Astérie est perdue;
Sa mort par mes boutés fut en vain suspendue;
La guerre-eccommence, et rien ne peut tarir
Les nouveaux flots de sang déjà prêts à courir.

AZÉMON.

Je pleurerais sur toi plus que sur ma patrie, Si tu laissais trancher les beaux jours d'Astérie, Elle vivra, crois-moi : j'ai des gages certains Qui touchetaient les cœurs de tous ses assassins

TEUGE

Ah! père infortuné! quelle erreur te transporte!

Quand tu contempleras la rançon que j'apporte,

Sois sûr que ces trésors à tes yeux présentés Ne mériteront pas d'en être rebutés; Ceux qu'Achille régut du souverain de Troie N'égalaient pas les dons que mon pays t'envoie.

TERCER.

Cesse de t'abuser: remportes tes présents. Puissent les dieux plus doux consoler tes vieux aus.! Mon père, à tes foyers j'aurai soin qu'on te guide.

## SCÈNE III.

TEUCER, DICTIME, AZÉMON, LE HÉRAUT,

#### DICTIME.

An! quittez les parvis de ce temple homicide, Seigneur; du sacrifice ou fait tous les apprêts: Ce spectacle est horrible, et la mort est trop près. Le seul aspect des rois, ailleurs si favorable, Porte partout la vie, et fait grâce au coupable: Vous ne verriez ici qu'un appareil de mort; D'un barbare étranger on va trancher le sort. Mais vous savez quel sang d'abord on sacrifie; Quel zèle a préparé cet holocauste impie. Comme on est avouglé! mes raisons ni mes plours N'ont pu de notre loi suspendre les rigueurs. Le peuple, impatient de cette mort ernelle, L'attend comme une fête auguste et solennelle; L'autel de Jupiter est orné de festons: On y porte à l'envie son encens et ses dons. Vous entendrez bientôt la fatale trompette: A ce lugubre son qui trois fois se répète, Sous le fer consacré la victime à genoux.... Pour la dernière fois, seigneur, retirons-nous, Ne souillons point nos yeux d'un culte abominable. TELCER.

Hélas! je pleure encor ce vicillard vénérable. Va. surtout qu'on ait soin de ses malheureux jours, Dont la douleur bientôt va terminer le cours: Il est père, et je plaius ce sacré caractère.

ZÉMON.

Je te plains encor plus... et cependant j'espère.

TEUCER.

Fuis, malheureux, te dis-je.

Azémon, l'arrêtant. Avant de me quitter

Écoute encore un mot: tu vas donc présenter D'Astéric à tes dieux les entrailles fumantes? Est prêtres crétois les mains toutes sanglantes Vont chercher l'avenir dans son sein déchiré! Et tu permets ce crime?

TEU CER.

Il m'a désespéré, Il m'accable d'effroi, je le hais, je l'abhorre; J'ai cru le prévenir, je le vondrais encore: Hélas! je prenais soin de ses jours innocents; Je rendais Astérie à ses tristes parents, Je sens quelle est ta perte et ta douleur amère.... C'en est fait.

AZÉMON.

Tu voulais la remettre à son père? Va, tu la lui rendras.

(Deux Cydoniens apportent une cassette couverte de lames d'or. Azémon continue. )

Enfin donc en ces lieux On apporte à tes pieds ces dons dignes des dieux.

TEUCER.

Que vois-je !

AZEMON.

Ils ont jadis embelli tes demeures,
Ils t'ont appartenu... Tu gémis et un pleurs!...
Ils sont pour Astérie, il faut les conserver:
Tremble, malheureux roi, tremble de t'en priver.
Astérie est le prix qu'il est l'emps que j'obtienne.
Elle n'est point ma fille... appreuds qu'elle est la tienne.

O ciel!

TEUCER.

O providence!

AZÉMON.

Oui! reçois de ma main Ces gages, ces écrits, témoins de son destin, (Il tire de sa cassette un écrit qu'il donneà Teucer, quillexa-

mine en tremblant.) Ce pyrope éclatant qui brilla sur sa mère,

Quand le sort des combats, à nous deux si contraire, . T'enleva ton épouse, et qu'il la fit périr; Voilà cette raugon que je venais l'offrir; Je te l'avais bien dit, elle est plus précieuse Que tous les vains trésors de ta cour somptueuse.

Ma fille!

DICTIME.

Justes dieux!

TEUCER, embrassant Azemon.

Ah! mon l'hérateur! Mon père! mon ami! mon seul consolateur!

AZÉMON.

De la muit du tombeau mes mains l'avaient sauvée; Comme un gage de paix je l'avais élevée; De l'ai vu eroitre en grâces, eu beautés, en vertus: Je te la rends; les dieux ne la demandent plus.

TEUCER, à Dictime.

Ma fille!... Allons, suis-moi.

ACTE IV, SCÈNE III.

DICTIME.

Quels moments!

TEUCER.

Ali! peut-être

109

On l'entraîne à l'autel! et déjà le grand-prêtre.... Gardes qui me suivez secondez votre roi....

(On entend la trompette.)

Ouvrez-vous, temple horrible!(\*) Alı! qu'est-cc que je voi? Ma fille!

PHARÈS.

Qu'elle meure!

TEUCER. Arrête! qu'elle vive!

Astérie!

AZÉMON.
PHARÈS, à Teucer.

Oses-tu delivrer ma captive?

TEUCER.

Misérable! oses tu lever ce bras crucl?... Dieux! bénissez les mains qui brisent votre autel ; C'était l'autel du crime.

(Il renverse l'autel et tout l'appareil du sacrifice. )

PHARES.

Ah! ton audace impie,

Sacrilége tyran, sera bientôt punie.

ASTÉRIE, à Teucer.

Sauveur de l'innocence, auguste protecteur, Est-ce vous dont le bras équitable et vengeur

(\*) Il enfonça la porte, le temple s'ouvre. Ou voit Phares entouré de l'autel: elle voire vets Pharès en étendant la main, et en le reçardant avec horreur; et Pharès, le glaive li la main, est prêtà frapper.

THEATRE. TOME VII.

## LES LOIS DE MINOS.

De mes jours malheureux a renoué la trame? Ah! si vous les sauvez, sauvez ceux de Datame; Étendez jusqu'à lui vos secours bienfesants. Je ne suis qu'une esclave.

DICTIME.

O bienheureux moments!

Vous esclave! ô mon sang! sang des rois! fille chère! Ma fille! ce vieillard t'a rendue à ton père.

ASTÉRIE.

Qui? moi!

TRUCER.

Mêle tes pleurs aux pleurs que je répands; Goute un destin nouveau dans mes embrassements; Image de ta mère à mes vieux ans rendue, Joins ton âme étonnée à mon âme éperdue.

A STÉRIE.

O mon roi!

TEUCER.

Dis mon père.... il n'est point d'autre nom.

ASTÉRIE.

Helas! est-il bien vrai, généreux Azémon?

J'en atteste les dieux.

TEU CER.

Tout est connu.

ASTÉRIE.

Mon père l

TEUCER, à ses gardes.

Qu'on délivre Datame en ce moment prostère.... Vous, écoutez.

ASTÉRIE.

O ciel! ô destins inouis!

Oui, si je suis à vous, Datame est votre fils; Je vois, je reconnais votre âme paternelle.

#### DICTIME.

Seigneur, voyez déjà la faction cruelle
Dans le fond de ce temple environner Pharès:
Déjà de la vengeance ils font tous les apprêts;
On court de tous côtés, des troupes fanatiques
Vont. le fer dans les mains, inonder cesportiques.
Regardez Mérione, on marche autour de lui;
Tout votre ami qu'il est, il paraît leur appui.
Est-ce là ce héros que j'ai vu devant Troie?
Quelle fureur aveugle à mes yeux se dépluie?
L'inflexible Pharès a-t-il dans tous les cœurs
Des poisons de son âme allumé les ardeurs?
Il vatendit jamais la voix de la nature;
Il va vous accuser de fraude, d'imposture.
Datañe, en sapuissance, et de ses fers charé,
A reçu son arrêt, et doit être égorgé.

Datame! ah! prévenez le plus grand de ses crimes.

Va, nilui ni ses dieux n'auront plus de victimes; Va, l'on ne verra plus de pareils attentats (h)

DICTIME.

Tranquille, il frapperait votre fille en vos bras; Et le peuple à genoux, témoin de son supplice, Des dieux dans son trépas bénirait la justice.

· TEUCER.

Quand il saura quel sang sa main voulut verser, Le barbare, crois-moi, n'osera m'offenser. Quoi que Datame ait fait, je venx qu'on le révère. Tout prend dans ce moment un nouveau caractère: Je ferai respecter les droits des nations.

#### DICTIME.

Ne vous attendez pas, dans ces émotions, Que l'orgueil de Pharès s'abaisse à vous complaire; Il atteste les lois, mais il prétend les faire,

#### TEUCER. .

Il yva de sa vie, et l'autrais de ma main,
Dans ce temple, à l'autel, immolé l'inhumain,
Si le respect des dieux n'eût vaineu ma colère.
Je n'étais point armé contre le sanctuaire;
Mais tu verras qu'enfin je sais être obéi.
S'il ne me rend Datame, il en sera puni,
Dût sous l'autel sanglant tomber mon trône en cendre.
(à Astérie.)

Je cours y domer ordre, et vous pouvez m'attendre.

## ASTÉRIE.

Seigneur!... sauvez Datame.... approuvez notre amour: Mon sort est en tout temps de vous devour le jour.

## TEUCER, au héraut.

Prends soin de ce vicillard qui lui servit de père Sur les sauvages bords d'une terre étrangère; Veille sur elle.

## AZÉMON.

O roi! ee n'est qu'en ton pays Que ton cœur paternel anra des ennemis....

O toi, divinité qui régis la nature,
Tu n'as pas foudroyé cette demeure impure,
Qu'on ose nommer temple, et qu'avec tant d'horreur
Du sang des nations on souille eu ton honneur!
C'est en ces lieux de mort, en ce repaire infâme;
Qu'on alloit immoler Astérie et Datame!
Providence éternelle, as-tu veillé sur eux?
Leur as-tu préparé des destins moins affreux?
Nous n'avons point d'autels où le faible t'implore: (14)

Dans nos hois, dans nos champs, je te vois, je l'adore; Ton temple est, comme toi, dans l'univers entier: Je n'ai rion à l'offir, rien à sacrifier; C'est toi qui donnes tout. Ciel l'protége une vie Qu'à celle de Datame, hélas! j'avais unic.

#### ASTÉRIE.

S'il nous faut périr tous, si tel est notre sort, Nous savons vous et moi comme on brave la mort; Vons me l'avez appris, vous gouvernez mon âme; Et je mourrai du moins entre vous et Datame.

EM DU OUATRIÈME ACTE

# ACTE Y.

## SCÈNE PREMIÈRE

TEUCER, AZÉMON, MÉRIONE, LE HÉRAUT, SUITE.

TEU CER, au héraut.

ALLEZ; dites-leur bien que, dans leur arroganee, Trop long-temps pour faiblesse ils ont pris ma clémence: Que de leurs attentats mon conrage est lassé Que cet antel affrenx, par incs mains renversé, Est mon plus digne exploit et mon plus grand trophée; Que de leurs factions enfin l'hydre étouffée, Sur mon trône avili, sur ma triste maison, Ne distillera plus les flots de son poison; Il faut changer de lois, il faut avoir un maître. (i) ( à Mérione.) (Le héraut sort.) Et vous, qui ne savez ce que vous devez être, Vous qui, toujours douteux entre Pharès et moi. Vous êtes cru trop grand pour servir votre roi, Prétendez-vous encore, orgueilleux Mérione, Que vous pouvez abattre ou soulenir mon trône ? Ce roi, dont vous osez vous montrer si jaloux, Pour vaincre et pour régner n'a pas besoin de vous; Votre audace aujourd'hui doit être détrompée. Ou pour ou contre moi tirez enfin l'épée: Il faut dans le moment, les armes à la main, Me combattre, ou marcher sous votre souverain. MÉRIONE.

S'il faut servir vos droits, ceux de votre famille, Ceux qu'un retour heureux accorde à votre fille, Je vous offic mon bras, mes trésors et mon sang:
Mais si vous abusez de ce súprême rang.
Pour foulen à vos pieds les lois de la patrie,
Je la défends, seigneur, au péril de ma vie.
Père et monarque heuneux, vous avez résolu
D'usurper ma'gré nous un empire absolu,
De combersous le jouig de la grandeur suprême
Les ministres des dieux, et les grands, et moi-même;
Des vils Cydonieus vous osez vous servir
Pour opprigner la Gréde et pour nous asservir;
Mais, de quelque grand nom qu'en ces lieux on vous nomme,
Sachez que tout l'état l'emporte sur un homme. (k)

TEU CERA

Tout l'état est dans moi.... Fier et perfide ami, Je ne vous commis plus que pour mon ennemi: Courez à vostyrans.

Vous le voulez?

TEU CER.

J'espère

Vous punit tous ensemble. Ouf, marchez, téméraire; Oui, combattez sons eux, je n'en suis point jaloux; Je les méprise assez pour les joindre avec vous. (Azémon.) (Mérione sort.) Et toi, cher étranger, toi, dont l'âme héroï que M'a forcé, malgré moi, d'aimèr ta république; Toi, sans qui j'eusse été, dans ma triste grandeur; Un exemple éclatant d'un éternel malleur; Toi, par qui je suis père, attends sous ces ombrages Ou le comble ou la fin de mes sanglants outrages: Va. tu me veverras mort ou victorieux.

(Il sort.)

#### AZÉMON.

Ah! tu devieus mon roi.... Rendez-moi, justes dieux, Avec mes premiers ans la force de le suivre! Que ce héros triomphe, ou je cesse de vivre! Datame et fousles siens, dans ces lieux rassemblés, N'y sernient-ils venus que pour être immolés? Que devient Astérie?... Ah! mes douleurs nouvelles. Me font encor verser des larmes paternelles.

## SCÈNE II.

ASTÉRIE, AZÉMON, GARDES.

ASTÉRIE

Ciel! où porter mes pas? et quel sera mon sort?

Garde-toi d'avancer vers les champs de la mort. Ma fille' de ce vom mon amitié l'appelle; Digne sang d'un yrai roi, fuis Penceinte cruelle; Fuis le temple exécrable où les couteaux levés. Allaient trancher les jours que l'avais conservés. Tremble.

ASTÉRIE.

Qui? moi. trembler! vous , qui m'avez conduite, Ce n'était pas ainsi que vonsm'aviez instruite. Le roi, Datame et vous , vous êtes en danger; C'est moi seule, c'est moi qui dois le partager.

Ton père le défend.

a stérie. on devoir a zémon.

Mon devoir me l'ordonne.

Sans armes et sans force, helas! tout m'abandonne. Aux combats autrefois ces lieux m'ont vu courir: Va, nous ne pouvons rien.

ASTÉRIE, voulant sortir.

Ne puis-je pas mourir?

AZEMON, se mettant au-devant d'elle-Tu n'en fus que trop près-

#### ASTÉRIE.

Cette mort que j'ai vue
Sans doute étail horrible à mon âme abattue:
Inutile au héros qui vivait dans mon ceur,
J'expirais en victime, et tombais sans honneur;
La mort avec Datame est du moins généreuse:
La gloire adoucira ma destinée affireuse.
Les filles de Cydon, toujours dignes de vous,
Suivent dans les combats leurs parents, leurs époux;
Et quand la main des dieux me donne un roi pour père,
Quand je connais mon sang "faut-il qu'il dégénère?
Les plaintes, les regrets, et les pleurs sont perdus.
Reprenez avec moi vos antiques vertus;

Et, s'il en est besoin, raffernissez mon âme.
J'ai honte de pleurer sans sécourir Datame. (l')

# SCÈNE III.

LES PRÉCÉDENTS, DATAME.

40

IL apporte à tes pieds sa joie et sa douleur.

Que dis tu?

AZÉMON.

Quoi! mon fils?

ASTÉRIE.

Tencer n'est pas vainqueur?

DATAME.

ll'est, n'en doutez pas; je suis le seul à plaindre.

ASTÉRIE.

Vous vivrez tous les deux : qu'aurais-je encore à craindre ?

O ciel! ô Providence! enfin triomphe aussi De tous ces dieux affreux que l'on adore ici !

DATAME.

Il avait à combattre, en ce jour mémorable, Des tyrans de l'état le parti redoutable, Les archontes, Pharts, un peuple furieux, Qui trahissant son père, a eru servir ses dieux Nous entendions leurs eris, tels que sur nos rivages Les siflements des vents appellent les orages; Et nous étions réduits an désespoir honteux De ne pouvoir mourir en combattant contre cux.

Teucer a pénétré dans la prison profonde On. cachés aux rayons do grand astre du monde, Ou nous avait chargés du poids honteux des fers, Pour être avec toi-même en sacrifiee offerts. Ainsi que leurs agneaux, leurs béliers, leurs génisses, Dont le sang, disent-ils, photo leurs dieux propiees. Il nous arme à l'instant. Je reprends mon earquois, Mes dards, mes javelots, dont ma main tant de fois Moissonna dans uns champs lenr tronge fugitive. Bientôt de ces Crétois une foule craintive Fuit, et laisse un champ libre au héros que je sers. La fondre est moins rapide en traversant les airs. Il vole à ee grand chef, à ee fier Mérione: Il l'abat à ses pieds: aux fers on l'abandoune: On l'enchaîne à mes yeux. Ceux qui, le glaive en main, Couraient pour le venger. l'accompagnent soudain: Je les vois, sous mes comps. roulant dans la poussière. Tont convert de leur sang, je vole an sanetuaire, A cette enceinte horrible et si chère aux Crétois, Où de leur Jupiter les détestables lois Avaient proscrit ta tête en holocauste offerte; On, des voiles de mort indignement couverte, On t'a vue à genoux, le front ceint d'un bandeau, Prête à verser ton sang sous les coups d'un bourreau:

Ce bourreau sacrilége était Phares lui-même; Il conservait encor l'autorité suprême Qu'un délire sacré lui donna si long-temps Sur les serfs odieux de ce temple habitants. Ils l'entouraient en foule, ardents à le désendre, Appelant Jupiter qui ne peut les entendre, Et poussant jusqu'au ciel des hurlements affreux. Je les écarte tous; je vole au milieu d'eux; Je l'atteins, je le perce, il tombe, et je m'écrie: « Barbare, je t'immole à ma chère Astérie! » De ma juste vengeance et d'amour transporté: J'ai traîné jusqu'à toi son corps ensanglanté: Tu peux le voir, tu peux jouir de ta victime; Tandis que tous les siens, étonués de leur crime, Sont tombés en silence, et saisis de terreur, Le front dans la poussière aux pieds de leur vainqueur.

AZÉMON.

Mon fils ! je meurs content.

ASTÉRIE.

O nouvelle patrie! Ce jour est donc pour moi le plus beau de ma vie! Cher amant! cher époux!

DATAME.

J'ai ton cœur, j'ai ta foi; Mais ce jour de ta gloire est horrible pour moi.

A STÉRIE.

Est-il quelque danger que mon amant redoute ? Non, Datame est heureux.

DATAME.

Je l'eusse été, sans doute, Lorsque, dans nos forêts et parmi nos égaux, Ton grand cœur attendri donnait à mes travaux Sur cent autres guerriers la noble préférence; Quand ta main fut le prix de ma persévérance, Je me croyais à toi : la fille d'Azémon Pouvait avec plaisir s'honorer de mon nom. Tu le sais, digne ami, ta bonté paternelle Encourageait l'amonr qui m'enflamma pour elle. (m)

AZÉMÔN.

Et je dois l'approuver encor plus que jamais.

Tes exploits, mon estime, et tes nouveaux bienfaits, Seraient-ils un obstaele au succès de ta flamme ? Qui, dans le moude entier peut m'ôter à Datame?

DATAME.

Au sortir du combat, à ton père, à ton roi, J'ai demandé ta main, j'ai réclamé ta foi, Non pas comme le prix de mon faible service, Mais comme un bien sacré fondé sur la justice, Un bien qui m'appartient, puisque tu l'as promis; Sauglant environné de morts et d'ennemis, Je vivais, je mourais pour la scule Astérie,

ASTÉRIE.

Eh bien! est-il en Crète une âme assez hardie Pour t'oser disputer l'objet de ton amour?

DATAME.

Ceux qu'on appelle grands dans cette étrange cour, Et qui sembleut prétendre à cet honneur insigne, Déclarent qu'inn soldat ne peut en être digne.... S'ils osaient devant moi....

AZÉMON.

Respectable soldat,
Astérie est ta femme, ou Teucer est ingrat.
ASTERIE.

Il ne peut l'être.

## DATAME.

On dit que, dans cette oontrée, La majesté des rois serait deshonorée. Je ne m'attendais pas que d'un pareil affront, Dans les champs de la Crète, on pût couvrir mon front.

ASTÉRIE. Il fait rougir le mien.

ш.

DATAME.

La main d'une princesse Ne peut favoriser qu'un prince de la Grèce. Voilà leurs lois, leurs mœurs.

ASTERIE.

Elles sont à mes yeux Ce que la Crète entière a de plus odieux. De ces fameuses lois, qu'on vante avec étude, La première, en ces lieux, serait l'ingratitude !... La loi qui m'immolait à leurs dieux en fureur Ne fut pas plus injuste, et n'eut pas plus d'horreur. Je respecte mon père, et je me sens peut-être Digne du sang des rois où j'ai puisé mon être; Je l'aime: il m'a deux fois ici donné le jour; Mais je jure par lui; par toi, par mon amour, Que, s'il tentait la foi que ce cœur t'a donnée, Si du plus grand des rois il m'offrait l'hyménée, Je lui préférerais Datame et mes déserts : Datame est mon seul bien dans ce vaste univers. Je foulerais aux pieds trône, sceptre, couronne. Datame est plus qu'un roi.

## SCÈNE IV.

LES PRÉCÉDENTS, TEUCER; MÉRIONE, enchaîné; CYDONIENS, SOLDATS, PEUPLE.

TEU GER.

Tox père te le donne; Il est à toi. Nos lois se taisent devant lui.

ASTÉRIE.

Ah! vous seul êtes juste.

TEU CER.

Oni, tout change aujourd'hui;
Oni, je détruis en tout l'antique barbarie:
Commençous tous les trois une nouvelle vie.
Qu'Azémon soit témoin de vos nœuds éternels;
Ma main va les former à de nouveaux autels.
Soldats, livrez ce temple aux fureurs de la flamme:
(On voit le temple en feu, et une partie qui tombe daos le
fond du théâtre.)

Pour mon digne héritier reconnaissez Datame; Reconnaissez ma fille, et servez-nous tons trois Sous de plus justes dieux, sous de plus saintes lois. (à Astérie.)

Le peuple, en apprenant de qui vous êtes née, En détestant la loi qui vous a condamnée, Éperdu, consterné, rentre dans son devoir, Abandonue à son prince un suprême pouvoir....(15)

Vis, mais pour me servir, superbe Mérione: Ton maître l'a vaineu, ton maître te pardonne. La cabale et l'envie avaient pu l'éblouir; Et tou seul châtiment sera de m'obéir... Braves Cydonieus, goûtez des jours prospères; Libres ainsi que moi, ne soyez que mes frères: Aimez les lois, les arts; ils vous rendront heureux....
Honte du genre humain, sacrifices affreux,
Périsse pour jamais votre indigne mémoire,
Et qu'aucun monument n'en conserve l'histoire!...
Nobles, soyez soumis, et gardez vos honneus....
Prêtres, et grands, et peuple, adoueissez vos mocurs;
Servez Dien désornais dans un plus digne temple;
Et que la Grèce instruite imite votre exemple.

DATAME.

Demi-dieu sur la terre, ô grand homme! ô grand roi! Règne, règne à jannais sur mon peuple et sur moi. Je ne méritais pas le trône où l'on n'appelle; Mais j'adore Astérie, et me crois digne d'elle.(a)

FIN DES LOIS DE MIXOS

## VARIANTES

## DES LOIS DE MINOS.

(a) MÉRIONE.

Tour pouvoir a son terme, et cède au préjugé.

TEU CER.

Il le faut abolir, quand il est trop barbare.

MERIONE.

Mais la loi de Minos contre vous se déclare.

(b) a TEUCER, DICTIME.

TEUCER.

Ainsi le fanatisme et la sédition Animeront toujours ma triste nation: Ce couseil de guerriers contre moi se déclare. On affecte..., etc.

(c) Savez-vous que Datamo, envoyé par un père Pour venir proposer une paix salutaire, Est encor en ces lieux aux meurtres destinés?

#### ASTÉRIE.

Quel trouble a pénétré dans mes sens étonnés! Datame!... Il est connu du grand roi de la Grète! Datame est parmi vous....

#### TEUCER.

Dans votre âme inquiète .... etc.

Parlez, son amitie m'en deviendra plus chère.

(d)

#### ASTÉRIE.

Seigueur, l'hymen encor ne nous a point unis; Muis Datame a ma foi; ce guerrier m'est promis; Nos serments sont communs....etc.

(e) Délivrer Astérie, et partir avec elle. Sou père et son amant viennent la demander.

#### VARIANTES DES LOIS DE MINOS.

Sans elle point de paix ; rien ne peut s'accorder. Sans elle , en ce séjour on ne m'eût vu descendre Que pour l'ensanglanter et le réduire en cendre.

Ces vers terminaient la scène.

(f). TEUGER.

Exige un bras d'airain toujours leve sur oux. Je sauvajs Astérie, et je voulais encore, Détruire pour jamais un temple que j'abhorre. Il n'y faut plus penser: nos amis incertains Sont loin de seconder nos généreux desseins; Ils n'entreprendront point un combat téméraire, Pour les jours d'un soldat et ceux d'une étrangère.

(g) L'auteur a suppriné les quatre vers suivants:
Les dieux me sont témoins que, si j'àvais voulu
Exercer au la Crête un pouvoir about,
C'ent été pour sauvez ma triste république
D'une loi détestable et d'un joug tyrannique.
Que je vous porte envie... ete.

(h)

(I)

\* DATAME.
Ali! prévenez ce crime épouvantable.

TEUCER.

Je sais que le faux zèle est toujours implacable; Mais je ne craindrai plus de pareils attentats.

- (k) Sachez qu'un pouple entier l'emporte sur un homme.

ASTÉRFE.

No puis-je pas montir?
La mortavec Datame est du moins glorieuse.
La gloire adoueira ma destinée affreuse.
J'irai, j'imiterai ess compagnes de Mars
Qu'llion vil combatire au pied de ses remparts,
Que Teucer admira, qui vivront d'àgo en âge.
Pour de plus chers objets je ferai davantage.
Dois-je ici des tyrans attendre en pais les comps
Lerés sur mon amant, sur mon père et sur vous\*

126 VARIANTES DES LOIS DE MINOS.

Cessez de me contraindre et d'avilir mon âme : J'ai honte de pleurer sans secourir Datame.

(m) Quand ton ceur fut à moi, la fille d'Azémon pouvait avec plaisir s'honorer de mon nome. Le flamheau de l'hymen porté par la victoire Ett de nos deux maisons éternisé la gloire. Les lauriers de ton piere faliaient s'anir aux miens, Respectés et chéria de mos concitoyens.

Tu le sais, Azémon: ta honté paternelle Approuva cet amour jumén éndamma pour elle.

#### DATAME.

Après avoir détruit de funestes erreurs,
Ta présence, grand prince, a subjugué nos cœurs.
Ta présence, grand prince, à subjugué nos cœurs.
Je ne méi titais pas le trône où tu m'appelle;
Mais j'adore Astéries il me rend digne d'elle.
Demi-dieu swul a terret ég grand bomme! o grand roi!
Règne, rêgne à jamais sur mon peuple et sur moi.
Aus sermeots que je fais également fédéle
Brûlant d'amour peur toi, pour mon roi plein de sèle,
Paisséje, enl'imitant, justifier son choi x.
Mais toujours son sujet, suivre tonjours ses lois!

# NOTES.

(1) ILS n'ont choisi des rois que pour les outrager.

Il ne faut pas s'imaginer qu'il y eût en Grèce un seul roi despoique. La tyrannie asiatique étaiten horreur ils étaient les premiers magistrats, comme encoré aujourd'hui, vers le septentrion, ñous voyons plusieurs monarques assujettis aux lois de leur république. On trouveunegrande preuve de cette vérité dans l'Osdipe de Sophoele, quand Osdipe en colère contre Gréon, crie, Thèbes! Gréon dit: «Thèbes! il m'est permis, comme à vous, de crier Thèbes! Thèbes! » Etil ajoute, « qu'il serait bien fliché d'être roi; que sa condition est beaucoup meilleure que celle d'un monarque; qu'il est » plus libre et plus heureux. » Vous verres les mêmes sentiments dans l'Électre d'Euripide, dans les Suppliantes, et dans presque toutes les tragédies greeques. Leurs anteurs

étaient les interprêtes des opinions et des mœurs de toute la nation.

#### (2) En pleurant sur un fils par lui-même immolé.

Le parricide consacré d'Idoménée en Crète n'est pas le premier exemple de ces sacrifices abominables qui ontsouillé autrefois presque toute la terre. Foyez les notes suivantes.

### (3) Ont vu d'un œil tranquille égorger Polizène.

Les poétes et les historiens disent qu'on immola Politème aux mines d'Achille; et Homère décrit le divin Achille sacrifiant desa maia douregétoyens troyeusabx mênes de Patrocle. C'est à peu près l'histoire des premiers harbares que nous avons trouvés dans l'Amérique septentionale. Il paraît; par tout ce qu'on nous raconte des anciens temps de la Grèce, que ses habitants n'étaient que des sauvages supersititieux et annquinaires, chez lesquels il y cut quelques bardes quichantèrent des digux ridicules et des guerriers très grossiers vivants de rapine; mais des bardes étalèrent des images frappantes et sublimes qui subjugaérent toujours l'imagination.

### (4) Elle est cueor barbare ....

Il faut bien que les peuples d'Occident, à commencer par les Grees, fusscat des barbares du femps de la guerre de Troie. Euripide, dans un fragment qui nous est resté de la tragédie des Crétois, dit que, dans leur lle, les prêtres mangeaient de la chair crue aux fêtes nocturnes de Bacchus. On sait d'ailleurs que, dans plusieurs de ces antiques orgies, Bacelus ciait surnommé mangeur de chair crue.

Mais ee n'était pas seulement dans l'usage de cette nourriture que consistait alors la birbariegrecque. Il ne faut qu'ouvir les poëmes d'Homère pour voir combien les mœurs étaient féroces.

C'est d'abord un grand roi qui refuse avec outrage derendre à un prêtre sa fille dont ce prêtre apportait la rançon; c'est Achille qui traite ce roi de lâche et de chien. Diomède blesse Véaus et Mars qui revenaient d'Ethiopie où ils avaient souje avec tous les dieux. Jupiter, qui a dejà pendu sa femme une fois, la menace de la pendreencore, Agamemon dit aux Grega gasemblés que Upiter machine contre lui la plus noire des perfidies. Si les dieux sontperfides, que doivent

Et que dirons-nous de la générosité d'Achille envers Hector I Achille in vulnérable, à qui les dieux out fait un armure défensive très inuitle; Achille secondé par Minerre, dont Platon fit depuis le Logos divin, le verbe, Achille qui ne tu Hector que pareceque la Sagesse, fille de Jupiter, le Logos, a trompé ce héros par le plus infame mensonge, et par le plus a hominable prestige, Achille cufin, ayant tué si airément, pour tout exploit, le pieux Hector, ce prince mourant prie sou vainqueur de rendre son corps sanglant à ses parents; Achille Luft, you de you et gardent le prétuse de la contra del contra de la contra de la

Achille ue à eu tient pas là : il perce les talons d'Hector, y passe une lautère et le traîne ainsi par les pieds dans la campagne. Homère ne dorm'ait pas quand il chantait ces eaploits de cannibales; il avait la fièvre chaude, et les Grees elacent atteints de la rage.

Voils pourlant ce qu'on est convenu d'admirer de l'Euphrate au mont Atlas, parceque ces horreurs absurdes fureut célèbrées des une laugue harmonieuse, qui deviit la langue universelle.

## (5) Ces durs Cydoniens ....

La petite province de Gydon est au nord de l'île de Crête. Elle défindit long-temps sa liberté, et fut enfin assujettie par les Grétois, qui le furent cossuite à leur tour par les tomains, par los empeteurs grees, par les Sarrazius, par les eroisés, par les Vénitiens, par les Tures. Mais par qui les Tures le seconcile?

### (6) . . . . . . . . le temple de Gortine.

La ville de Gortine était la capitale de la Crète, où l'on avait élevé le fameux temple de Jupiter.

### (7) De sept ans en sept ans....

Le but de cette tragédie est de prouver qu'il faut abolir une loi quand elle est injuste.

L'histoire ancienne, c'est-à-dire la fable, a dit depuislongtemps que ce grand législateur Minos, propre fils de Jupiter, et tant loué par le divin Platon, avait institué des sacrifices de sang humain.

Ce bon et sage législateur immolait tous les ans sept jeunes Athéniens; du moins Virgile le dit:

> In foribus lethum Androgei tum pendere pœnas Cecropide jussi , misêrûm septena quotannis Corpora natorum....

Ce qui est aujourd'hui moins rare qu'un tel sacrifice, c'est qu'il y a vingt opinions différentes de nos profonds scholisstes sur le nombre des victimes, et sur le temps où elles étaient sacrifiées au monstre prétendu, connu sous le nom de Minotaure, monstre qui était évidemment le petit-fils dusage Minos.

Quel qu'ait été le fondement de catte fable, il est très vraisemblable qu'on immolait des hommes en Crète commo dans tant d'autres contrées. Sanchoniathon, cité par Eusèhe ('), présend que cet acte de religion fut institué de temps imménorial. Ce Sanchoniathon vivail long-temps avant l'époque où l'on place Moise, et huit cents aus après Thaut, l'un des législateurs de l'Égypte, dont les Grees firent depuis le premier Mercuel.

Voici les paroles de Sanchoniathon, traduites par Philonde Biblos, rapportées par Eusèbe:

« Ches les anciens, Jans les grandes calamités, les chefs » de l'état achetaient le salut du peuple en immolant aux sileux vengeurs les plus chere de leurs enfants. Hois (où » Chronos, selon les Grees, ou Saturne, que les Phéniciens » appellent Israel, et qui fut depuis placé dans le cicl ) sacris fa ains is on propre fils dans un grand daunce n'astrouvat. » la république. Ce fils s'appelait Jeül; il l'avait eu d'une » fille nommée Annehret; et ce nom de Jeüd signifie en phé» sicien prenier-né. »

Telle est la première offrande à l'Être éternel, dont la mémoire soit restée parmi les hommes ; et cette première offrando est un parrici de.

Il est difficile de savoir précisément si les Brachmanes avaient cette coutume avant les peuples de Phénicie et de Syrie; mais il est malheureusement certain que dans l'Inde ces sacrifices.

(\*) Préparation évangélique, liv. I.

sont de la plus haute antiquité, et qu'ils n'y sont pas encore abolis de nos jours, malgré les efforts des Mahométants.

Les Anglais, les Hollandais, les Français, qui ont déserté leurs pays pout aller commercer et s'égorger dans ces beaux climats, out vut rès couvent de jeunes veuves riches et belles se précipiter par dévotion sur le bicher deleurs inaris, en repoussant leurs enfants qui leur tendaient les bras, et qui les conjuraient de vivre pour eux. C'est ce que la femme de l'amiral Roussel vit, il u'y a pas long-temps, sur les bords du Gange.

# Tantûm relligio poluit suadere malorum!

Les Égyptiens ne mauquaient pas de jeter en cérémonie une fille dans le Nil, quaud ils craignaient que ce seuve ne parvint pas à la hauteur nécessaire.

Cette horrible contume dura jusqu'au règne de Ptolomée. Lagus ellecst probablement aussi ancienne que leur religion et leurs temples. Nous ne citons pas ces contumes de l'antiquité pour faire parade d'une science vaine, mais c'est en gémissant de voir que les superstitions les plus barbrares semblent être un instinct de la nature humaine, et qu'il faut un cffort de raison pour les abolir.

Lycaon et Tantalon fervant aux dieux leurs, enfants en ragoit, claient deux pères ampersitieux, qui commirrnt an parricide par piété. Il est beau que les mythologistes aient imaginé que les dieux punirent ce crime, au lieu d'agréer cette offrande.

S'il y a quelque fait avéré dans l'histoire ancienne, c'est la contune de la petite azion connue depuis en Palestine sons la nom de Juifs Ce peuple, qui empranta lelang se cles rites, et les usages de ses voitins, non-seulement immols se ence missaux différentes divinités qu'il adora jusqu'à l'atransmigration de Babylone, mais il immols aese enfants mêmes. Quand une nation avoue qu'elle a été très long-temps coupable de ces abominations, il n'y a pas moyen de disputer contreelle; il faut la croire.

Outre le sacrifice de Jephté, qui estassez conna, les Jnifs avouent qu'ils brûhient leurs fils et leurs files en l'honneur de leur dieu Moloch, dans la vallée de Tophet. Moloch signifie à la lettre le Seigneur. AEA fjewereunt excela in 8 ophet. que actin valle ffilorum Henon, un inegateurs filiss sus etflias masigne (\*). « Ils ont biti des hauts lieux en Tophet, qui » est dans la vallée des enfants d'Hennon, pour y mettre en » cendre leurs fils et leurs filles par le feu. »

Si les Juissictaient souvent leurs enfants dans le feu pour plaire à la divinité, ils nous apprennent auxsi qu'ils les fesaient mourir quelquefois dans l'eau. Ils leurécrasaient la tête à coups depierreau hord des ruisseaux: « Yous immoles aux sileux vos enfants dans des torrents sous des pierres ("'). »

Il s'est élevé une grande dispute entre les savants sur le premier sacrifice de trente deux filles, offert au dien Adonaï, après la bataille gagnée par la horde juive sur la horde madianite, dans le petit desert de Madian arabe, sous le commandement d'Élészar, dutemps de Moïse: on ne sait pas positivement en quelle année.

Le livre sacré, intitulé (\*\*) les Nombres, nous dit que les Juifs syant tué dans le combat tous les males de la horde madianite, et cinq rois de cette horde, avec un prophète, et Moise leur ayant ordonné, après la bataille, de tyer toutes les fenmes, toutes les veuves, et tous les enfants à la mamelle, on partagea ensuite lebutin, qui était de quarante mille neuf cents livres en or. à compter le sicle à six francs de notre monnaie d'aujour d'hui; plus-six cent soixante et quinze mille brebis, soixante et douze mille boufs, soixante et un mille thes, trente-decu mille filles vierges; le tout êtant le reste des dépoulles, et les vainqueurs étant an nombre de douze mille, dont il n'v en eut pas un de tué.

Or, du butin partagé entre tous les Juifs, il y ent trente-

Plusieur sommentateur s'ontjugé que cette part da Seigneur fut un holocauste, un sacrifice de ces trente-deva filles puisqu'on ne peut dire qu'on les vous aux autels-attendu qu'il n'y eut jamais de religieuses en les ales Juffs, et que, s'il y avait eu des vierges consacrées en Israel, on n'aurait pas pris des Madianites pour les service de l'autel: car il est clair que ces Madhanites étaient impurs, puisqu'ils n'étaient pas Juffs. On a donc conclu que ces trente-deux filles avaient été immolées. C'est un point d'histoire que nous laissons aux doctes à discuter.

- (\*) Jérémie, chap. VII, v. 31.
- (12' Nambura dan VVV
  - (", Nombres, chap. XXXI.

Ils ont prétendu aussi que le massacre de tout ce qui était en vie dans Jéricho. Sut un véritable sacrifice; car ce fut un analhème, un vœu, une offrande; et tout at sût avec la plus grande solennité: après sept processions augustes autour de la ville pendant sept jours, on fit sept fois le tour de la ville, s'évites portant l'arche d'alliance, et devant l'arche sept autres prêtres sonnant du cornet, à la septième procession de ce septièmejour, les murs de Jéricho tombèrent d'eux-mêmes-Les Julis immolèrent tout dans cette cité, vieillards, enfants, fenimes, filles, a nimaux de toute espèce, comme il est dit dans l'histoire de Josuf.

Le massacre du roi Agog fut incontestablement un sacrifice, puisqu'il fut immolé par le prêtre Samuel, qui le dépeça en morceaux avec un couperet, malgré la promesse et la foi du rôi Saul qui l'avait reçu à rançon comme son prisonnier de guerre.

Vous verres dans l'Essai sur les mœurs et l'espéti des nations les preuves que les Gaulois et les Teutons, ces Teutons dont Tacir e fait semblant d'aimer tant les mœurs homeles, fessient de ces exécralles sacrifices aussi communément qu'ils coursient aupuillage, et qu'ils e'mirvaient de mauvaisohère.

La détestable superstition de sacrifier des victimes humaisemble être si naturelle aux peuples sauvagés, qu'au rapport de Procope, un certain Théodelert, petit-fils de Clovis et roi du pays Messia, immola des hommes pour avoir un heureux succès dans une course qu'il fit en Lombardie pour la piller. Il ne manquait que des bardes tudesques pour chanter de tels exploits.

Ces sacrifices du roi messin étaient probablicment un reste de l'ancienne supertition des Franca, sea ancêtres. Nousne savons que trop à quel point cette exécrable coutume avait prévaluchez les anciens Velches, que nous appelons Gaulois: c'était là ectes simplicité, cette honne foi, cette naïveté gaubise que nous avons tant vartée. C'était le bon temps quand des druides, ayant pour temples des forêts, brûlaient les enfants de leurs concitoyens dans des statues d'osier plus hideuses que ces druides mêmes.

Les sauvages des hords du Rhin avaient aussi des espèces de druidesses, des sorcières sacrées, dont la dévotion consistait à égorger solennellement des petits garçons et des petites filles dans de grands bassins de pierre, dont quelques-una subsistent encore, et que le professeur Schopslin a dessinés dans son Aiestia Illustrata. Ce sont là les monuments de cette partie du monde, ce sont là nos antiquités. Les Phidias, les Praxieles, les Scopas, les Mironen ontlaissé de différentes.

Jules-César, ayant conquis tous ces pays sauvages, voulnt les civilisers il défendit aux druides ces actes de dévotiou, sous peine d'être brûlés eux-mêmes, et fit abattre les forêts où ces homicides religieux avaient été commis. Mais ces préters persistèrent dans leurs rites; lei simmolèrent en secret des enfants, disant qu'il vaut mieux oblér à Dieu qu'aux hommes; que César n'était grand pontife qu'à Rome; que la religion druidique était la seule véritable; et qu'il n'y avait point de salut sans brûler de petites filles dans de l'osier, ou sans les égorger dans de grandes cuves.

Nos sauvages ancêtres ayant laissé dans nos climats la mémoire de ces coutumes, l'isquisition n'eut pas de peine à les renouveler. Les bàchers qu'elle alluma furent de véritalles sacrifices. Les cérémonies les plus augustes de la religion, processions, autels, bénédictions, encens, prières, hymnes chantées à grands chœurs, tout y fut employé; et ces hymnes étnient les propres cantiques de ces mêmes infortunés que sous y trainous, et que nous appelons nos pères et nos maètres.

Ce sacrificen'avait nul rapport à la jurispradence humaine; acr assurfeme ce "était pas un erime contre la société de manger, dans sa maison, les portes hien fermées, d'un agnezu cuit avec des laitues amères, le 2 de la hune de mars. Il est clair qu'encela on ne fait de mal à personne; mais on péchait contre Dieu, qui avait aboli cette ancienne cérémonié par l'organe de ses nouveaux ministres.

On voulait donc veuger Dieu, en brilant ces Juifs entre un autel et une chaire de vérité dressés exprès dans la place publique. L'Espagne bénira dans les siecles à venir celui qui a émoussé le couteau sacré et sacrilége de l'inquisition. Un temps viendra enfin où l'Espagneaura peincà croire que l'inquisition ait existé.

Plusieurs moralistes on regardé la mort de Jean Hus et de Jérôme de Prague comme le plus pompeur sacrifice qu'on ait jamais fait sur la terre. Les deux victimes fureat conduites an hücher solennel par un électeur palatin et par un électeur de Brandehourg; quatre-vingt princes on avigaeurs de l'empire y assisterent. L'empereur Sigismond brillait au milieu d'eux, comme le soleil au milieu des astres, selon l'expression d'un savant prélat allemand. Des cardinaux, vêtus de longues roles trainantes, teintes en pourpre, rebrassées d'her, mine, couverts d'un immense chapeau aussi de pourpre, auquel pendaient quivae houppes d'or, siégeaient sur la même ligne que l'empereur, au-dessus de tousles princes. U ne fonde d'évâques et d'abbés étaient au-dessus, ayant sur leurs têtes de hautes mitres étincelantes de pierres précieuses. Quatre conts docteurs, sur un lanc plus bas, tenaient des livres à la main: vis-à-vis on voysit/vingi-sept ambassadeurs de toutes les couronnes del Europe, avectoutleur cortége. Seize mille gentilshommes remplissaient les gradins hors de raug, destinés pour les curieux.

Dans l'arène de ce vaste cirque étaient placée ciuq cents joueurs d'instrumeuts qui se fessient eutendre alternativement avec la psalmodie. Diz-buit mille prêtres de tous les payade l'Europe écotatient cette harmonie; et sept cent dixbuit contrisanes magnifiquement parées, entremèlées avec eux (quelques auteurs disent dix-buit cents), compossient leplus beau sprétacle que l'esprithumain aitjamais imagifié.

Ce fut dans cette auguste assemblée qu'on brûla Jean et Jérôme en l'honneur du même Jésus-Christ qui ramenaî la brebis égarée sur ses épaules; et les flammes, en s'élevalat, dit un auteur du temps, allèrent réjouir le ciel empyrée.

Il faut avouer, après un tel spectacle, que, lorsque le Picard Jean Chauvin offrit le sacrifice de l'Espegoole Miche Servet, dans une pile de fagots vérds, c'était donuer les marionnettes après l'opéra.

Tous ceux qui ont immolé ainsi d'autres hommes, pour avoir en des opinions contraires aux leurs, n'ont pu certainement les sacrifier qu'à Dieu.

Que Polyente et Néarque, animés d'un zele indiseret, aillent troubler une fête qu'on ecfèbre pour la prospérité de l'empereur; qu'ils brisent les autels, les statues, dont les débris écrasent les femmes et les enfants, ils ne sont coupables qu'envers les hommes qu'ils ont pu tuer : et quaud on les condamne à mort, ce n'est qu'un acte de justice humaine: mais quaud il ne c'agit que de punir des dogmes erronés, de, propositions mai sonnantes, c'est un véritable sacrifice à la distinité.

Qu pourraiteneore regarder comme un sacrifice notre Saint-

Barthélemi, dout nous célébrons l'anniversaire dans cette année centéuaire 1772, s'il y avait cu plus d'ordre et de dignité dans l'exécution.

Ne futec pas un vrai saerifice que la mort d'Anne Duhourg, prêtre et consciller au parleugent, également respecté dans ces deux ministères? N'a-t-on pas vu d'autres larbaries plus atroces, qui souleveront long (eusp les esgrits attentifs et les œurs sensibles dans l'Europe entière? N'a-t-on pas vu dévouer à une mort, affreuse, et à la torture, plus cruelle que la mort, d'eux enfants qui me méritaient qu'une correction paternelle? Si œux qu'ont commis cette atrocité ont des enfants, s'ils ont cu le loisit de réfédeirs nu etthe breur, si les reproches qui out Trappé l'eurs orcilles de toutes parts ont pu amollir leurs 'œurs, peut-être verseront-ils quelques l'armes en lisant cet écrit. Maisaussin' est-il pas juste que les auteurs de cet horrible assassinst publicsoient à jamais en exécration au geure humain ?

(8) . . . . . . n'accepta point le sang d'Iphigénia-

Plusicurs anciens auteurs assurent qu'Iphigéuie ful en effet sacrifiée: d'autres imaginerent la fable de Diane et de la biche. Il est encore plus vraiseniblable que, dans ces temps barbares, un 'père ait sacrifé sa fille, qu'il ne l'est qu'une déesse, nommée Diane, ait calevé cettevietime, et mis une biche à sa place: mais cette fable prévalut; elle eut cours dans toute l'Apic comme dans la Grèce, et servit de modèle à d'autres fables.

- (9) S'il naquit parmi vons , s'il lance le tonnerre.
- Les Crétois disaient Minos fils de dieu, comme les Thélains disaient Bacchus et Hereulc fils de dieu, comme les Argiens le disaient de Gastor et de Pollux, les Romains de Romulus, comme enfu les Tartares l'ont dit de Gengiskan, comme toute la fable l'a chanté de tant de héros et de législaleurs, ou de gens qui ont passé pour tels:

Les doctes ont examinésérieus ement si Jupiter, le maître des dieux et le père de Minos, était nés éritablement en Crète, et si ce Jupiter avait été enterré à Gortis, ou Gortine ou, Cortine.

C'est dommage que Jupiter soit un nom latin. Les doctes ent prétendu encore que ce nom latin venuit de Javis, donvou avait fait Jovis pater, Jov piter, Jupiter, et que ce Jov vennit de Jehovah ou Hiao, ancien nom de Dieu en Syrie, en Egypte, en Phénicie.

Ceux qu'on appelle théologiens, dit Cicéron, comptent trois Jupiter, deux d'Arcadie, et un de Crète. Principio Jovestres numerant ii qui theologi "appellantur (\*)

Il est à remarquer que tous les peuples qui ont àdmis co Jupiter, ce Jov, l'ont tout armé du tonnerre. Ce fut l'attribut récervéau souverain des dieux en Asie, en Grèce, à Rome; non pas en Egypte, parce qu'il u'y tonne presque jamais. La théologie dont parle Cicéron ne fut pas établie par les philosophes. Celui qui a dit:

. Primus in orbe deos fecit timor, ardua colo Fulmina quùm caderent,

n'a pas en tort. Il y a bien plus de gens qui craignent, qu'il n'y en a qui raisonnent et qui aiment. S'ils avaient raisonné, ils suraiceit conruque Dieu, l'auteur de la nature, euvoie la rosée comme le tonnerre et la gréle; qu'il a fait des lois suivant lesquelles le temps est sercin dans me anton, taudis qu'il est oraçeux dans un autre; et que ce n'est poit du tout par mauvaise bumeur qu'il fait tomber la floudre à Balylone, tandis qu'il ne la lance jamais sur Memphis. La résimation aux ordres éternels et immuables de la Providence universelle est une vertu; mais l'idée qu'un homme frappé du tonnerre est puni par les dieux, n'est qu'une pusiblanimité ridicule.

### 10) Par des amours affreux étonna la nature.

Non-sculement Platon et Aristote attestent que Minos, en lieutenant de police des enfers, autoriss l'amour des garçons; mais les aventures de ses deux filles ne supposent pas qu'elles eussent reçu une excellente éducation. N'admirez-vous pates scholisistes, qui, pour sauver l'honneur de Pasiphaé, imaginèrent qu'elle avait été amoureuse d'un gentilhomme crétois, nommé Tauros, que Minos fit mettre à la Bastille de Crète, sous la garde de Dédale?

Mais n'admirez-vous pas davantage les Grecs, qui imaginèrent la fable de la vache d'airain ou de bois, dans la quelle

(\*) De Natura deorum , lib. III.

Pasiphae's'ajusta si bien, que le vrai taureau dont elle était folle v fut trompé?

Ce n'était pas assez de mouler cette vache, il fallait qu'elle fût en chaleur, ce qui était difficile. Quelques commentateurs de cette fable abominable ont osé dire que la reine fit entrer d'abord une génisse amoureuse dans le creux de cette statue, et se mit ensuite à sa place. L'amour est ingénieux, mais voilà un bien exécrable emploi du génie. Il est vrai qu'à la honte, non pas de l'humanité, mais d'une vile espèce d'hommes brute et dépravée, ces horreurs ont été trop communes ; témoin le fameux novimus et qui te de Virgile; témoin le bouc qui cut les faveurs d'une belle Egyptienne de Mendès , lorsque Rérodote était en Egypte; témoin les lois juives portées coutre les hommes et les femmes qui s'accouplent avec les animaux, ct qui ordonnent qu'on brule l'homme et la bête; temoin la notoriété publique de ce qui se passe encore en Calabre ; témein l'avis nouvellement imprimé d'un bon prêtre luthérien de Livonie, qui exhorte les jeunes garçons de Livonie et d'Estonie à ne plus tant fréquenter les genisses, les ânesses, les brebis et les chèvres.

La grande difficulté est de savoir au juste si ces conjonetions affreuses ont jamais.pu produire quelques monstres. Le grand nombre des amateurs du merveilleux, qui prétendent avoir yu des fruits de ces accouplements, et surtout des singes avec les filles , n'est pas une raison invincible pour qu'on les admette ; ce n'est pas non plus une raison absolue de les rejeter. Nous ne connaissons pas assez tout ce que peut la nature. Saint Jemme rapporte des histoires de contaures et de satyres, dans son livre des Pères du désert. Saint Augustin, dans son trente-troisième sernion à ses frères du désert, a'vu des hommes sans tête, qui avaient deux gros yeur sur leur poitrine, et d'autres qui n'avaient qu'un œil au milieu du front : mais il faudrait avoir une bonne attestation pour toute l'histo re de Minos , de Pasiphaé , de Thésée , d'Ariane, de Dédale et d'Icare. On appelait autrefois esprits forts ccux qui avaient quelque doute sur cette tradition.

On prétend qu'Euripide composa une tragédie de Pasiphaé; elle est du moins comptée parmi celles qui lui sont attribuées, et qui sont perdies. Le sujet était un peu scabreux ; mais quand on a lu Polyphème, on peut croire que Pasiphaé fut mise sur le thédite.

### (11) Tout noble, dans notre île, a le droit respecte ....

C'est le tiberum veto des Polonais, droit cher et fatal qui a causé beaucoup plus de malheurs qu'il n'en a prévenu. C'était le droit des tribuns de Rome, c'était le bouclier du peuple entre les mains de ses magistrats. Mais quand cette arme est entre les mains de quiconque entre dans une assemblée, elle peut devenir une arme offensive trop dangereuse, et faire périr toute une république, Comment a-t-on pu convenir qu'il suffirait d'un ivrogne pour arrêter les delibérations de cinq ou six mille sages, supposé qu'un pareil nombre de sages puisse exister? Le feu roi de Pologne, Stanislas Lekzinski, dans son Loisir en Lorraine, ecrivit souvent contre ce liberum veto, et contre cette anarchie dont il prévit les suites. Voici les paroles mémorables qu'on trouve dans son livre Sntitulé, la Voix du citoven, imprimé en 1749: « Notretour » viendra, sans doute, où nous serons la proie de quelque » fameux conquérant ; peut-être même les puissances voisines » s'accorderont-elles à partager nos étais. » ( page 10. ) La prédiction vient de s'accomplir : le démembrement de la Pologne est le châtiment de l'anarchie affreuse dans laquelle un roi sage , humain , éclairé , pacifique , a été assassiné dans sa capitale, et n'a échappé à la mort que par un prodige. Il lui reste un royaume plus grand que la France, et qui pourra devenir un jour florissant, si on peut y détruire l'anarchie, comme elle vient d'être détruite dans la Suède, et si la liberté peut y subsister avec la royauté.

# (12) . . . . . . n'est qu'un lieu de carnage.

C'était à l'entrée du temple qu'on tuait les victimes. Le sanctuaire était réservé pour les oracles, les consultations et les autres sinagrées. Les hæufs, les moutons, les chevres, étaient immolés dans le péripière.

Gestemples des anciens, exceptéceux de Vénus et de Flore, n'étaient au fond que des boucheriesen colonnades. Les aromates qu'ou y brallait étaient absolument nécessaires pour dissiper un pau la puanteur de ce carnage continual; mais, quelque peine qu'on prit pour jeter au loin les restes des cadavres, les boyanx, la fiente de tant d'animaux, pour laver lo pavé couvert de song, de fiel, d'urine et de fange, il était bieu difficile d'y parvenir.

L'historica Flavien Josephe dit qu'on immola deux cent cinquante mille victimes en deux heures de temps , à la paque qui précéda la prise de Jérusalem. On sait combien ce Josephe était exagérateur; quelles ridicules hyperboles il employa pour faire valoir sa misérable nation quelle profusion de prodiges impertinents il étala; avec quel mépris ces mensonges furent regus par les Romains; comme il fut relancé par Appion , et comme il répondit par de nouvelles hyperboles à celles qu'on lui reprochait. On a remarque qu'il aurait fallu plus de cinquante mille prêtres bouchers pour examiner. pour tuer en cérémonic, pour dépecer , pour partager tant d'animaux. Cette exagération est inconcevable, mais enfin il est certain que les victimes étaient nombreuses dans cette houcherie comme dans tontes les autres. L'usage de réserver les meilleurs morceaux pour les prêtres était établi par toute la terre connue, excepté dans les Indes et dans les pays audelà du Gange. C'est ce qui a fait dire à un celèbre pecte anglais:

The priests eat roast heef, and the people stare.

Les prêtres sont à table, et le sot peuple admire.

Ori ne voyait dans les temples que des étaux des broches, des grils, des couteaux de ensinno, des écumoires, delongues fourchettes de fer, des enillers ou des cuillères à pot, de grandes jarres pour mettre la graisse, et tout ce qui peut inspirer le dégoût et l'broreur. Rien ne contribusit plus à perpétuer cette dureté et cette atprocité de mœurs qui porta enfin les hommes à sacrifier d'autres hommes, et jusqu'à enfin et des des des des des des l'inquisition, dont nous avonstant parlé, ont été cent fois plus abominables, Nous avons substitué les bourreaux aux bouchers.

Au reste, de toutes les grosses masses appelées temples en Égypte et à Bahylone, et du fameux temple d'Éphèse, respectées pardé comme la inerveille des temples, aucun ne peut être comparé en rien à Saint-Pierre de Rome, pas même à Saint-Paul de Loudres, pas même à Sainte-Ceneviève de Paris, que bâtit aujourd'hui M. Soufflet, et anque il il destine un dôme plus svelte que celui de Saint-Pierre, et d'un artifice admirable. Si les anciennes nations revenaient su monde, elles préférer-aient sans douteles helles musiques de mos égli-

ses à des houcheries , et les sermons de Tillotson et de Massillon à des augures.

### (13) Le monde avec lenteur marche vers la sagesse.

A ne juger que par les apparences, et suivant les faibles conjectures humaines, par quelle multitude épouvantable de siècles et de révolutions n'a-t-il par fail passer avant que nous eussions un lungage tolérable, une nourriture facile, des vélements et des logements commodes? Nous sommes d'hier, el l'Amérique est de cematin.

Notre occident u's aucen monument antique; et que sont ceux de la Syrie, de l'Egypte, des Indes, de la Chine? toutes ces ruines se sont éleviées sur d'autres ruines. Il est très vraisemblable que l'île Atlantide ( dont les îles Ganarice sont des restes), ciant englouie dans l'Océau, fit refluer les eaux vers la Crèce, et que viêgt déluges locaux détruisirent tout vingt fois avant qu'en ous existassions. Nous commes des fourmit qu'en éerase vans cesse, et quise renouvellent; et pour que res fourmis rebitissent leurs habitations, et pour qu'elles inventent geoque cles eguiressemblés une police et à une morale, que de siècles de barbarie! Quelle province nile pas ses s'auxquée!

Tout philosophe peut dire:

In qua scribebam barbara terra fuit.

# (14) Nous n'avons point d'autels où le faible t'implore.

Plusieurs peuples furent long-temps sans temples et sans auds, et autout les peuples monades, Les petites hordes errautes, qui n'avaient point encore de ville forte, portaient de village en village leurs dieux dans des coffres, sir des harrettes trainées par des boufso up ar des ànes, on sur le dos des chameaus, ou sur les épaules des hommes. Quelquefois leur autel drât une pierre, un arbre, 'une pique.

Les Iduméens, les peuples de l'Arabie Pétrée, les Arabes du désert de Syrie, quelques Sabéens, portaient dans des cassettes les représentations grossières d'une étoile.

Les Juifs, très long-temps avant de's'emparer de Jérusalem, eurent le malheur de porter sur une charrette l'idole du dieu Moloch, et d'autres idoles dans le désert. Portastis tabernaculum Moloch vestri (\*), etimaginem idolorum vestrorum, sidus dei vestri, qua fecistis vobis.

Il est dit, dans l'histoire des Juges, qu'un Jonathan, fils de Gersam, fils ainé de Moise, fut le prêtre d'une idole portative que la tribu de Dan (\*\*) avait dérobée à la tribu d'Éphraim.

Les petits peuples n'avaient donc que des dieux de campagne, s'il est permis de se servir de ce mot, tandis que les grandes nations s'étaient signalées depuis plusieurs siècles par des temples magnifiques. Hérodote vit l'ancien temple de Tyr, qui était bit douxecents ans avant celui de Salomon. Les temples d'Égypte étaient beaucoup plus anciens. Maton, qui voj agea long-temps dans ee pays, parle deleurs statues qui avaient dix mille ans d'antiquité, ainsi que nous l'avons déjà remarquéailleurs, saus pouvoir trouver deraisons dans les livres profuses, in pour le nier, ai pour le erpire.

Voisi les propres paroles de Platon, su second livre des Lois: « Si on vent y faire attention, ou tronvera en Egypte » des ourvages de peinture et de sculptuse, faits depuis dix » mille ans, qui ne sont pas moins heaux que ceux d'aujourd'hui, et quifurent etécutés précisement suivant les mêmes » règles. Quand je dis dix mille ans, ce n'est pas une fisçon » de parles, écst dans la vérité la plus caste. »

Ce passage de Platon, qui me surprit personne en Grèce, ne doit pas nous étonner aujourd'hui. On sait que l'Égypte a des monuments de sculpirac et de peinture qui durent depuis plus da quatre mille aus au moinst et dans un climat si sec et si écal, ce qui a subsisté quamante siècles en peut subsister ceut, humainementoarlant.

Les chrétiens, qui, dans les premiers temps, étaient des hommes simples, retirés de la foule, ennemis des richesses et du tunnifite, des expéces de thérapeutes, d'esséaiens, de caraïtes, de brachmanes (si on peut comparer le saint au profane); les chrétiens, dis-je, n'eurent nitemples ni autels pendant plus de cent quatre-vingts ans. Ils avaient en horreur l'eau lustrade, l'encens, les cierges, les processions, ets habits pontificaux. Ils n'adoptérent ces rites des rations, no les éjurèrent et ne les sanctifièrent qu'avec le temps-

<sup>(\*)</sup> Amos, ehap. V, v. 26.

<sup>(&</sup>quot;) Juges, chap. XVIII.

« Nous sommes partout, excepté dans les temples, » dit Tectuillien. Athénagore. Origène. Tatien, Théophile, déclarent qu'il ne l'aut point de temple aux chrétiens. Mais celui de tous qui en rend raison avec le plus d'énergie est Minutius Félix, écrivain du troisième siècle de notre ère vulgaries.

Putatis autem nos occulture quod colimus, si delubra et aras non habemus? Quod enim simulaerum Deo fingam, quim si recte existimes si Dei komo ipse simulaerum? Templum quod exstruam, quien totus hie mundus, epis opere fubricatus, eum capere non possis, etquim homo latiis maneum, intra unam ediculam vim tantæ majestatis includum? Nonne melitis in nostru dedicandus est mente, in nostro imò consecrandus est pectore?

« Pensex-vous que nous cachions l'objet de notre culte, pour n'avoir fi autel ui temple? Quelle image purrions nous faire de Dieu, puisqu'aux yeux de la raison l'iomme » est l'image de Dieu même? Quel temple lui élèveraije? Norsque le monde qu'il a construit ne peut le contenir? « Comment cufermeraije la majesté de Dieu daus une mai-» son, quand moi, qui ne suis qu'un homme, je mi y trouve-» rais trop serré? Ne vaut-il pas mieux lui dédier un temple » daus notre esprit, et le consacrer dans le fond de notre » cœur? »

Cela prouve quo, non-seulement nous n'avions alors au cun temple, mais que nous n'en voulions point; et qu'en achant aux gentils nos cérémonies et nos prières, nous n'avions aucun objet de nos, adorations à dérober à leurs yeux.

Les chrétiens n'eurent donc des temples que vers le commencement du règne de Dioclétieu, ce héros guerrier et philosophe qui les protéges dix-huit anuées entières, mais séduit enfin et devenu persécuteur. Il est probable qu'ils aursient pu obteine auparavant du sénat et des empereurs la permission d'ériger des temples, commerles Juifs avaient celle de huit des synagequests Romes, mais il est encereplus probable que les Juifs, qui payaient très chèrement ce droit, empéchèreut les chrétiens d'en jouir. Ils les regardaient comme des dissidents, comme desfières d'énaturés, comme des branches pour ries de l'ancien trone. Ils les persécutaient, les splomniaient avec une fureur implacable. Aujourdhui plusicurs sociéés chrétiennes n'ont point de temples: tels sontles primitifs, nommés quakers, les analaptistes, les dunkards, les piétistes, les moraves, et d'autres. Les primitifs même de Pensylvanie n'y ont point érigé de ces temples superbes qui ont faitdire à Juvénal;

Dicite, pontifices . in sancto quid facit aurum!

et qui ont fait dire à Boileau, avec plus de hardiesse et de sévérité:

Le prélat, par la brigue aux honneurs par veuu. Re sut plus qu'abuser d'un ample revenu; Et, pour toute vertu, fit, au dos d'un carosse, A côte d'une mitre armorier sa crosse.

Mais Boileau, en parlant ainsi, ne pensait qu'u quelques prélats de son temps, ambitieux, on avares, ou persécuteurs il oubliait tant d'évêques généreux, doux, modestes, indugents, qui ont été les exemples de la terre.

Nous ne prétendons pas inférer de là que l'Éaypte, la Chaldée, la Perse, les Indes, aient cultivé les arts depuis les milliers de siècles que tous ces peuples s'attribuent. Nous nous en rapportons à nos livres sacrés, sur lesquels il ne nous est pas permis de former le moindre doute.

# (15) ..... Un suprême pouvoir.

On n'entend pas ici par suprème pouvoir cette autoritéarbitraire, cette tyrannie que le juene Guslave troisième, si digne de ce grand nom de Gustave, vient d'abjurre et de proserire solennellement, en rétablissant la concorde, et en fesant régner les lois avec hui, On entend par suprème pouvoir cette autorité raisonnable, fondée sur les lois mêmes, et tempérée par elles ; cette autoritéjuste et modérée, qui ne peut serrifer la liberté et la vie d'un citoyen à la méchancete d'un flatteur, qui se soumet elle-même à la justice, qui list inséparablement l'intérét de l'état à cettu du trône, qui fait d'un toyaumeunegrande famille gouveruée par un père. Celui qui dounerait une autre idée de la monarchie serait coupable euver le geure hunnin.

FIN DES NOTES ET DES VARIANTES DES LOIS DE MINOS.

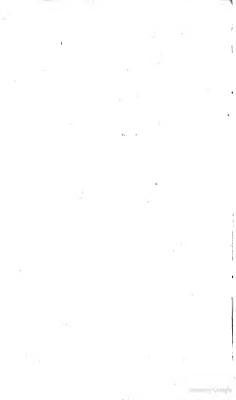

# LES PÉLOPIDES,

OU

ATRÉE ET THYESTE,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

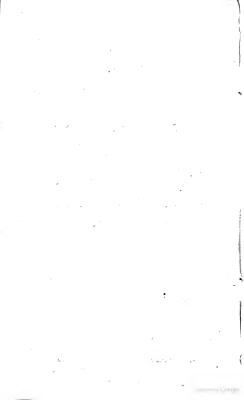

# AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS.

FEU M. Naigeon, qui a dirigé la petite édition stéréotype imprimée par les frères Didot, a employé dans la tragédie des Pélopides, des corrections écrites par M. de Voltaire lui-même sur un exemplaire de M. Clos, et il les a présentées au public comme les dernières qui eussent été faites par l'auteur. C'est une erreur manifeste. Il suffit de comparer l'édition de M. Naigeon avec celle des éditeurs de Kehl, pour se convaincre que ces corrections inédites étaient très anciennes, et qu'elles ont subi depuis des améliorations considérables. Quoique M. de Voltaire eut changé le dénoument des Pélopides, comme on le voit par les variantes dans l'édition de Kehl, cette pièce n'était pas encore telle qu'il la voulait, et dans ses derniers jours il la corrigeait de nouveau. Ce travail, qu'il n'eut pas le temps d'achever, a néanmoins fourni quelques corrections aux éditeurs de Kehl. Nous avons dû suivre la lecon qu'ils ont adoptée, parce qu'elle est évidemment la meilleure. Au reste, pour ne rien laisser à désirer au public, nous joignons aux variantes de l'éditionde Kehl les corrections de l'exemplaire de M. Clos, qui ont été portées dans le texte de l'édition stéréotype. Les gens de goût pourront comparer et juger.

# AVERTISSEMENT

# DES ÉDITEURS DE L'ÉDITION DE KEHL.

Novs imprimons ici la tragédie des Pélopides, telle que nous l'avons trouvée dans les papiers de M. de Voltaire. Il s'occupait, dans ses derniers jours, de corriger cette pièce, et de mettre la dernière main à celle d'Agathocle-Il travaillait dans ce même temps à un nouveau projet pour le dictionnaire de l'Académie française; et il préparait une nouvelle défense de Louis XIV et les hommes illustres de son siècle, contre les imputations et les anecdotes suspectes qui renferment les Mémoires de Saint-Simon. Il voulait prévenir l'effet que ces Mémoires pourraient produire, s'ils devenaient publics dans un temps où il ne restera plus personne assez voisin des évènements pour démentir avec avantage des faits avancés par un contemporain. Tels étaient, à plus de quatrevingt-quatre ans, son activité, son amour pour la vérité, son zele pour l'honneur de sa patric.

# FRAGMENT D'UNE LETTRE

Je n'ai jamais cru que la tragédie dut être à l'eau-rose. L'eglogue en dialogues, initulée Bérénice, à laquelle madame Henriette d'Angleterre fit travailler Corneille et Racine, était indigue du théâtre tragique: aussi Corneille n'en fit qu'un ouvrage ridicule; et ce grand maltre Racine eut beaucoup de peine, avec tous les charmes de sa diction éloquente, à sauver la s'étrile petitesse du sujet. J'ai toujours regardé la famille d'Atrée, depuis Pélops jusqu'à Iphigénie, comme l'atelier où l'on a dû forger les poignards de Melpomène. Il lui faut des passions furieuses, de grands crimes, des remords violents. Je ne la voudrais ni fadement amoureuse, ni raisonneuse. Si elle n'est pas terrible, si elle ne transporte pas nos âmes, elle m'est inspide.

Je n'ai jamais conçu comment ces Romains, qui devient être si bicu instruits par la poétique d'Horace, ent pu parvenir à faire de la tragédie d'Atrée et de Thyeste une declamation si plate et si fastidieuse. J'aime

mieux l'horreur dont Crébillon a rempli sa pièce.

Cette horreur aurait fort réussi sans quaire défauts qu'on lui a reprochès. Le premier, c'est la rage qu'on homme montre de se venger d'une offense qu'on lui a faite il y a vingt ans. Nous ne nous intéressons à de telles fureurs, nous ne les pardonnons, que quand elles sont excitées par une injure récente qui doit troubler l'âme de l'offensé, et qui émeut la nôtre.

Le second, c'est qu'un homme qui, au premier aete, médite une action détestable, et qui, sans aucune intriugue, sans obstacle et sans dauger, l'exécute au cinquième, est beaucoup plus froid encore qu'il n'est horrible. Et quand il mangerait le fils de son frère, et son frère, même, tout crus sur le théâtre, il n'en sersit que plus froid et plus dégoùtant, parce qu'il n'a eu aucune passion.

13

#### 150 FRAGMENT D'UNE LETTRE.

qui ait touché, parce qu'il n'a point été en péril, parce qu'on n'a rien craint pour lui, rien souhaité, rien senti.

Inventez des ressorts qui puissent m'attacher.

Le troisième défaut est un amour inutile, qui a paru froid, et.qui ne sert, dit-on, qu'à remplir le vide de la pièce.

Le quatrième vice, et le plus révoltant de tous, est la diction incorrecte du poëme. Le premier devoir, quand on écrit, est de bien écrire. Quand votre pièce serait conduite comme l'Iphigénie de Racine, les vers sont ils mauvais, votre pièce ne peut être bonne.

Si ces quatre péchés capitaux m'ont toujours révolté; si je u'ai jamais pu, en qualité de prêtre des muses, leur donner l'absolution, j'en ai commis vingt dans cette tragédie des Pélopides. Plus je perds de temps à composer des pièces de théâtre, plus je vois combien l'art est difficile. Mais Dieu me préserve de perdre encore plus de temps à recorder des acteurs et des actrices! Leur art q'est pas moins rare que celui de la poésie.

# PERSONNAGES.

ATRÉE.
THYESTE.
ÉROPE, fille d'Euristhée, femme d'Atrée.
HIPPODAMIE, veuve de Pélops.
POLÉMON, archoute d'Argos, ancien gouverneuv
d'Airée et de Thyeste.
MÉGARE, nourrice d'Érope.

IDAS, officier d'Atrée.

La Scène est dans le parvis du temple.





Levez-vons : je rougis de vous revoir encore .

Qui des peuples d'Argos annonçait la ruinc. On veut éteindre un feu prêt à tout embrases Et forcer, s'il sepeut, vos fils à s'embrasser.



# LES PÉLOPIDES

ου

# ATRÉE ET THYESTE.

TRAGÉDIE.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE PREMIÈRE.

HIPPODAMIE, POLÉMON.

### HIPPODAMIE.

Vor.A donc tout le fruit de tes soins vigilants!
Tu vois si le sang parle au cœur de mes enfants.
En vain, cher Polémon, ta tendresse éclairée
Guida les premiers ans de Thyeste et d'Atrée:
Ils sont nés pour ma perte, ils abrégent mes jours.
Leur haine invétérée et leurs cruels amours
Ont produit tous les maux où mon esprit succombo.
Ma carrière est finie; ils ont creusé ma tombe:
Je me meurs!

### POLÉMON.

Espérez un plus doux avenir. Deux frères divisés pourraient se réunir. Nos archontes sont las de la guerre intestine Qui des peuples d'Argos annoneait la ruine. On veut éteindre un feu prêt à tout embraser, Et forcer, s'il sepeut, vos fils à s'embrasser.

#### HIPPODAMIE.

Ils se haïssent trop; Thyeste est trop coupable; Le sombre et dur Atrée est trop inexorable. Aux autels de l'hymen, en ce temple, à mes yeux, Bravant toutes les lois, outragcant tous les dieux, Thyesic n'écoutant qu'un amour adultère Ravit entre mes bras la femme de son frère. A garder sa conquête il ose s'obstiner. Je connais bien Atrée, il ne peut pardonner. Érope au milieu d'cux, déplorable victime Des fureurs de l'amour, de la haine et du crime, Attendant son destin du destin des combats. Voit encor ses beaux jours entourés du trépas ; Et moi, dans ce saint temple où je suis retirée, Dans les pleurs, dans les cris, de terreurs dévorée; Tremblante pour eux tous, je tends ces faibles bras-A des dieux irrités qui ne m'écoutent pas.

### POLÉMON.

Malgré l'acharnement de la guerre civile, Les deux partis du moins respectent votre asile; Et même entre mes mains vos enfants ontjuré Que ce temple à tous deux serait toujours sacré. J'osc espérer bien plus. Depuis près d'une année Que nous voyons Argos au meurtre abandonnée. Peut-être ai-je amolli cette férocité Qui de nos factions nourrit l'atrocité. Le sénat me seconde ; on propose un partage Des états que Pélops reçut pour héritage; Thyeste dans Mycène, et son frère en ces lieux, L'un de l'autre écartés, n'auront plus sous leurs yeux Cet éternel objet de discorde et d'envie. Qui désole une mère ainsi que la patrie. L'absence affaiblira leurs sentiments jaloux; On rendra dès ce jour Érope à son époux: On rétablit des lois le sacré caractère.

Vos deux fils règneront en révérant leur mère. Ce sont là nos desseins. Puissent les dieux plus doux Favoriser mon zèle et s'apaiser pour vous!

#### HIPPODAMIE.

Espérons: mais enfin, la mère des Atrides
Voit l'inceste autour d'elle avec les parricides. C'est le sort de mon sang. Tes soins et ta vertu
Contre la destinée ont en vain combattu.
Il est donc en naissant des races condamnées,
Par un triste ascendant vers le crime entraînées,
Que formèrent des dieux les décrets éternels
Pour être en épouvante aux malheureux mortels!
La maison de Tantale ent ce nour caractère:
Il s'étendit sur moi.... Le trépas de mon père
Fut autrefois le prix de mon fatal amour.
Ce n'est qu'à des forfaits que mon sang doit le jour.
Mes souvenirs affreux, mes alarmes timides,
Tout me fait frissonner au nom des Pélopides.

### POLÉMON.

Quelquefois la sagesse a maîtrisé le sort;
C'est le tyran du faible et l'esclave du fort.
Nous fesons nos destins, quoi que voits puissiez dire:
L'homme, par sa raison, sur l'homme a quelque empire.
Le remords parle au cœur, on l'écoute à la fin;
Ou bien cet univers esclave du destin,
Jouet des passions l'une à l'autre contraires,
Ne serait qu'un amas de eximes nécessaires.
Parlez en reine, en mère; et ee double pouvoir.
Rappellera Thyeste à la voix du devoir,

#### BIPPODAMLE.

En vain je l'aî tenté; c'est là ce qui m'aceable.

Plus criminel qu'Atrée il est moins intraitable; Il connaît son erreur.

#### HIPPODAMIE.

Oui, mais il la chérit. Je hais son attentat; sa douleur m'attendrit: Je le blâme et le plains.

#### POLÉMON.

Mais la cause fatale
Du malheur qui poursuit la race de l'antale,
Érope, cet objet d'amour et de douleur,
Qui devraient s'arracher aux mains d'un ravisseur,
Qui met la Grèce en feu par ses funestes charmes?

HIPPODAMIE.

Je n'ai pu d'elle encore obtenir que des larmes: Je m'en suis séparée; et, fuyant les mortels, J'ai cherché la retraite an pied de ces autels. J'y fiuirai des jours que mes fils empoisonnent.

### POLÉMON.

Quand nous n'agissons point, les dieux nous abandonnenz. Ranimez un courage éteint par le mallicir. Argos m'honore encor d'un reste de faveur; (a) Le sénat me corsulte; et nos tristes provinces. Ont payé trop long-temps les fautes de leurs princes: Il est temps que leur sang cesse enfin de couler. Les pères de l'état vont bientôt s'assembler. Ma faible voix du moins, jointe à ce sang qui crie, Autant que pour mes rois sera pour ma patrie. Mais je crains qu'en ces lieux, plus puissante que nous, La haine renaissante, éveillant leur courroux, N'oppose à nos conseils ses trames homicides. Les méchants sont hardis; les sages sont timides. Je les ferai rougir d'abandonner l'état; Et pour servir les rois, je revole au sénat. (b)

#### HIPPODAMIE.

Tu serviras leur mère. Ah! cours, et que ton zèle : Lui rende ses enfants qui sont perdus pour elle.

# SCÈNE II.

### HIPPODAMIE.

Mes fils, mon seul espoir, et mon cruel fléan, Si vos sanglantes mains m'ont ouvert un tombean, Que j'y descende au moins tranquille et consolée! Venez fermer les yeux d'une mère aceablée! Qu'elle expire en vos bras sans trouble et sans horreux A mes derniers moments mélez quelque douceur. Le poison des chagrins trop long-temps me consume; Vous avez trop aigri leur mortelle amertume.

# SCÈNE III.

HIPPODAMIE, ÉROPE, MÉGARE.

ÉROPE, en entrant, pleurant et embrassant Mégare. Va, te dis-je, Mégare, et cache à tous les yeux Dans ces autres secrets ce dépôt précieux. (c)

#### HIPPODAMIR.

Ciel! Érope, est-ce yous? qui? vous dans ces asiles!

Cet objet odieux des discordes civiles, Celle à qui tant de maux doivent se reprocher, Sans doute à vos regards aurait dû se cacher.

#### HIPPODAMIE.

Qui vous ramène, hélas! dans ce temple funeste, Menacé par Atrée et souillé par Thyeste? L'aspect de ce lieu saint doit vous épouvanter.

# ÉROPE.

A vos enfants, du moins, il se fait respecter.

Laissez-moi ce refuge; il est inviolable;
N'enviez pas, ma mère, un asile au coupable.

HIPPODAMIF.

Yous ne l'êtes que trop; vos dangereux appas

Ont produit des forfaits que vous n'expîrez pas, Je devrais vous haît, vous m'êtes toujours chère; Je vous plains; vos malheurs accroissent ma misère. Parlez; vous arrivez vers ces dieux en courroux, Du théâtre de sang où l'on combat pour vous. De quelque ombre de pais avez-vous l'espérance?

ÉR OPE.

Je n'ai que mes terreurs. En vain par sa prudence Polémon qui se jette entre ces inhumains Prétendait arracher les armes de leurs mains: Ils sont tous deux plus fiers et plus impitoyables: Je cherche ainsi que vous des dieux moins implacables; Souffrez, en n'accusant de touters vos douleurs, Qu'à vos gémissements j'ose méler mes pleurs. Que n'en puis-je être digne?

#### HIPPODAMIE.

Ahl trop chère ennemie,
Estee à vous de vous joindre aux pleurs d'Hippodamie?
A vous qui les causez! Plût au ciel qu'en vos yeux
Ces pleurs eussent éteint le feu pernicieux
Dont le poison trop sûr et les funestes charmes
Ont fait couler long-temps tant de sang et de larmes! (d)
Peut-être que sans vous, cessant de se hair,
Deux fêtres malheureux que le sang doit unir
N'auraient point rejeté les efforts d'ane mère.
Vous m'arrachez deux fils pour avoir trop su plaire.
Mais voulez-vous me croire et vous joindre à ma voix;
Ou vous ai-je parlé pour la dernière fois?

ÉROPE.

Jevoudrais que le jour où votre fils Thyeste
Outragea sous vos yenx la justice céleste,
Le jour qu'il vous ravit l'objet de ses amours
Eút été le dernier de mes malheureux jours.
De tous mes sentiments je vous rendrai l'arbitre.
Je vous chéris en mère; et c'est à ce saint titre

Que mon ¿œur désolé recevre votre loi : Yous jugerez, ò renci entre Thyeste et moi. Après son attentat, de troubles entourée l'ignorai jusqu'ici les soutiments d'Atrée : Mais plus il est aigri contre mon ravisseur, (e) Plus à ses yenz sans donte étope est en horreur.

#### HIPPODAMIE.

Je sais qu'avec fureur il poursuit sa vengeance. (f)

Vous avez sur un fils encor quelque puissance.

#### HIPPODAMIE.

Sur les degrés du trône elle s'évanouit; L'enfance nous la donne, et l'âge la ravit. Le cœur de mes deux fils est sourd à ma prière. Hélas! c'est quelquefois un malheur d'être mère. (1)

ÉROPE.

Madame.... il est trop vrai.... mais dans ce lieu saeré Le sage Polémon tout à l'heure est entré. N'a-t-il point consolé vos alarmes cruelles? N'aurait-il apporté que de tristes nouvelles?

### HIPPODAMIE.

J'attends beaucoup de lui; mais, malgré tous ses soins, Mes transports douloureux ne me troublent pas moins. Je crains également la nuit et la lumière.
Tout s'arme contee moi dans la nature entière: Et Tantale, et Pélops, et mes deux fils, et vous, Les enfers déchaînés, et les dieux en courroux; Tout présente à mes yeux les sanglantes images De mes malheurs passés et des plus noirs présages: Le soumeil fuit de moi, la terreur me poursuit, Les funtômes affreux, ces enfants de la nuit, Qui des infortunés assiégent les pensées, . Bippriment l'épouvante en mes veines glacées.

D'OEnomaüs mon père on déchire le flanc.
Le glaive est sur ma tête; on m'abreuve de sang;
Je vois les noirs détours de la rive infernale,
L'exécrable festin que prépara Tantale.
Son supplice aux enfers, et ces champs désolés
Qui n'offrent à sa faim que des troncs dépouillés.
Je m'éveille mourante aux cris des Euménides,
Ce temple a retenti du nom de parricides.
Ahl si mes fils savaient tont ce qu'ils m'ont coûté,
Ils maudiraient leur haine et leur férocité;
Ils tomberaient en pleurs aux pieds d'Hippodamie.

ÉROPE.

Malame, un sort plus triste empoisonne ma vie. (g)
Les monstres déchaînés de l'empire des morts
Sont encor moins affreux que l'horreur des remords.
C'en est fait... Votre fils et l'amour n'ont perdue.
J'ai semé la discorde en ces lieux répandue.
Je suis, je l'avoûrai, criminelle en effet;
Un dien vengeur me suit.... mais vous, qu'avez-vous fait?
Vous êtes innocente, et les dieux vous punissent!
Sur vous comme sur moi leurs coups s'appesantissent!
Hélas! c'était à vons d'éteindre entre leurs mains
Leurs foudres allumés sur les tristes humains.
C'était à vos vertus de m'obtenir ma grâce.

# SCÈNE IV.

HIPPODAMIE, ÉROPE, MÉGARE.

MÉGARE.

PRINCESSE ... les deux rois ....

HIPPODAMIE.

Qu'est-ce donc qui se passe?

ÉROPE.

Quoi!... Thyeste!... ce temple!... Ah! qu'est ce que j'entends?

#### MÉGARE.

Les cris de la patrie et ceux des combattants. La mort suit en ces lieux les deux malheureux frères. ÉROPE.

Allons, je l'obtiendrai de leurs mains sanguinaires.... Ma mère, montrous-nous à ces désespérés, Ils me sacrifiront; mais vous les calmerez. Allons, ie suis vos pas.

### HIPPODAMIE.

Ah! vous êtes ma fille; Sauvons de ses fureurs une triste famille, Ou que mon sang versé par mes malheureux fils Coule avec tout le sang que je leur ai transmis.

FIN DU PREMIER ACTE

# ACTE IL

# SCÈNE PREMIÈRE.

HIPPODAMIE, ÉROPE, POLÉMON.

POLÉMON.

Où courez-vous?... rentrez.... que vos larmes tarissent; Que de vos cœurs glacés les terreurs se bannissent: Je me trompe, on je vois ce grand jour arrivé. Qu'à finir tant de maux le ciel a réservé. Les forfaits ont leur terme, et votre destin changé! La paix revient.

ÉROPE.

-----

HIPPODAMIE.

Quel dien; quel sort étrange, Quel miracle a fléchi le cœur de mes enfants?

L'équité, dont la voix triomphe avec le temps.
Aveugle en son courroux, le violent Atrée
Déjà de ce saint temple allait forcer l'entrée;
Son courroux sacrilége oubliait ses serments:
Il en avait l'exemple, et ses fiers combattants,
Prompts à servir ses droits, à venger son outrage;
Vers ces parvis sacrés lui frayaient un passage.
(à Erope.)

Il venait ( je ne puis vous dissimuler rien ) Ravir sa propre épouse et reprendre son hiem Il le peut; mais il doit respecter sa parole. 'Ehyeste est alarmé, vers lui Thyeste vole; On eombat, le sang coule; emportés, furieux, Les deux frères pour vous s'égorgeaient à mes yeux. Je m'avance, et ma main saisit leur main barbare; Je me livre à leurs coups; enfin je les sépare. Le sénat, qui me suit, seconde mes efforts: En attestant les lois nous marchons sur des morts. Le peuple, en contemplant ces juges vénérables, Ces images des dieux aux mortels favorables, Laisse tomber le fer à leur auguste aspect: Il a bientôt passé des fureurs au respect: Il conjure à grand cris la discorde farouche; Et le saint nom de paix vole de bouche en bouche.

TIPPODAMIE

Tu nous as tous sauvés.

POLÉMON.

Il faut bien qu'une fois Le peuple en nos climats soit l'exemple des rois. Lorsque enfin la raison se fait partout entendre, Vos fils l'écouteront; vous les verrez se rendre; Le sang et la nature, et leurs vrais intérêts. A leurs cœurs amollis parleront de plus près. Ils doivent accepter l'équitable partage Dont leur mère a tantôt reconnu l'avantage. La concorde aujourd'hui commence à se montrer; Mais elle est chancelante; il la faut assurer. Thyeste, en possédant la fertile Mycène, Pourra faire à son gré, dans Sparte ou dans Athène. Des filles des héros qui leur donnent des lois, Sans remords et sans crime un légitime choix. La veuve de Pélops, heureuse et triomphante. Voyant de tous côtés sa race florissante. N'aura plus qu'à bénir, au comble du bonheur, Le Dieu qui de son sang est le premier auteur.

HIPPODAMIE. Je lui rends déjà grâce, et non moins à vous-même. Et vous, ma fille, et vous que j'ai plainte et que j'aimeş. Unissez vos transports et mes remerciments; Aux dieux dont nous sortons offrez un pur encens. (h) Qu'Hippodamie enfin, tranquille et rassurée, Remette Érope henreuse entre les mains d'Atrée; Qu'il pardonne à son frère.

ÉROPE.

Ah dieux!... et eroyez-vous

WIPPOD AMIE.

Qu'il sache pardonner?

Dans ses transports jaloux, Il sait que par Thyeste en tout temps respectée Il n'a point outrag é la fille d'Euristhée, Qu'au milieu de la guerre il prétendit en vain Au funeste bonheur de lui donner la main; Qu'enfin par les dieux même à leurs autels conduite, Elle a, dans la retraite, évité sa poursuite.

ÉROPE.

Voilà cette retraite où je prétends cacher Ce qu'un remords affieux me pourrait reprocher. (i) C'est là qu'aux pieds des dieux on nourrit mon enfance; C'est là que je reviens implorer leur clémence: (k) J'y veux wire et mourir.

BIPPODAMTE.

Vivez pour un époux; Caclicz-vous pour Thyeste; il est perdu pour vous. és ope.

Dieux qui me confondez, vous amenez Thyeste!

Fuyez-le.

ER OPE.

En est-il temps?... Mon sort est trop funeste.

# SCÈNE II:

## MIPPODAMIE, POLÉMON, THYESTE.

#### HIPPODAMIE.

Mox fils, qui vous ramène en mes bras maternels?' Oscz-vous reparaître au pied de ces autels?'

#### THYPSTP.

J'y viens... chercher la paix, s'il en est pour Atrée,. S'il en est pour mon âme au désespoir livrée; J'y viens mettre à vos pieds ce cœur trop comhatta,. Embrasser Polémon, respecter sa vertu, Expire revers vous ma criminelle offense, Si de la réparer il est en ma puissauce.

POLÉMON. Vous le pouvez, sans doute, en sachant vous dompter. Lorsqu'à de tels excès se laissant emporter, On suit des passions l'empire illégitime, Quand on donne aux sujets les exemples du crime, On leur doit, croyez-moi, celui du repentir. La Grèce enfin s'éclaire et commence à sortir De la férocité qui, dans nos premiers âges, Fit des eœurs sans justice et des héros sauvages. On n'est rien sans les mœurs. Hereule est le premier. Qui, marchant quelquelois dans ce noble sentier, Ainsi que les brigands osa dompter les vices. Son émule Thésée a fait des injustices; Le crime dans Tydée a souillé la valeur; Mais bientôt leur grande âme , abjurant leur erreur, N'en aspirait que plus à des vertus nouvelles. Ils ont réparé tout.... imitez vos modèles.... Souffrez encore un mot; si vous persévériez, Poussé par le torrent de vos inimitiés, Ou plutôt par les feux d'un amour adultère, A refuser encore Érope à votre frère,

Craignez que le parti que vous avez gagné Ne tourne contre vous son courage indigné. Vous pourriez pour tout prix d'une imprudence vaine, Abandonné d'Argos, être exclus de Mycène. (1)

### THYESTE.

Pai senti mes malheurs plus que vous ne pensez.

N'irritez point ma plaie; elle est cruelle assez.

M'adame, croyez-moi, je vois dans quel abime

M'a plongé cet amour que vous nommez un crime.

Je ne m'excuse point (devant vous condamné)

Sur l'exemple éclatant que vingt rois m'ont donné,

Sur l'exemple des dieux dont on nous fait descendre:

Votre austère vertu dédaigne de m'entendre.

Je vous dirai pourtant qu'avant l'hymen fatal

Que, dans ces lieux sacrés, célébra mon rival,

Paimais, j'idolatrais la fille d'Euristhée;

Que, par mes vœux ardents long-temps sollicitée,

Sa mère dans Argos etit voulu nous unir;

Qu'enfin ce fut à moi qu'on osa la ravir;

Que si le désespoir fut jamais excusable....

#### HIPPODAMIE.

Ne vous aveuglez point; rien n'excuse un coupable. Oubliez avec moi de malheureux amours, Qui ferait votre honte et l'horreur de vos jours, Celle de votre fière, et d'Érope, et la mienne. C'est l'honneur de mon sang qu'il faut que je soutienne; C'est la paix que je veux : il n'importe à quel prix. Atrée, ainsi que vous, est mon sang, est mon fils: Tous les droits sont pour lui. Je veux dès l'heure même Remettre en son pouvoir une épouse qu'il aime, Tenir sans la pencher la balance entre vous, Réparer votre crime, et nous réunir tous. (m)

# SCÈNE III.

### THYESTE.

Que deviens-tu, Thyeste! Eh quoi! cette paix même, Cette paix qui d'Argos est le bonheur suprême, Va donc mettre le comble aux horreurs de mon sort; Cette paix pour Érope est un arrêt de mort. C'est peu que pour jamais d'Érope on me sépare, La victime est livrée au pouvoir d'un barbare: Je me vois dans ces lieux, sans armes, sans amis, On m'arrache ma fename; on peut frapper mon fils. Mon rival triomphant s'empare de sa proie. Tous mes maux sont formés de la publique joie. Ne pourrai-je aujourd'hui moutri en combattant? (n). Mycène a des guerriers; mon amour les attend; Et pour quelques moments ce temple est un asile.

# SCÈNE IV.

# THYESTE, MEGARE.

### THYESTE.

Méganz, qu'a-ton fait? ce temple est-il tranquille? Le descendant des dieux est-il en sûrcté? Méganz.

MEGARE.

Sons cette voûte antique un séjour écarté, Au milieu des tombeaux, recèle son enfance.

THYESTE.

L'asile de la mort est sa seule assurance!

MÉGARE.

Celle qui dans le fond de ces antres affreux Veille aux premiers moments de ses jours malheureux; Tremble qu'un œil jaloux bientôt ne le découvre. Érope s'épouvante; et cette âme qui s'ouvre A toutes les douleurs qui viennent la chercher; En aigrit la blessure en voulant la cacher: (o) Elle aime; elle maudit le jour qui le vit naître; Elle craint dans Atrée un implacable maître; Et je tremble de voir ces jours ensevelis Daos le sein des tombeaux qui renferment son fils.

### THYESTE

Enfant de l'infortune, et mère malheureuse, Qu'on ignore à jamais la prison ténébreuse Où loin de vos tyrans vous pouvez respirer. (p)

# SCÈNE V.

# THYESTE, ÉROPE, MÉGARE.

### EROPE.

Seigneur, aux mains d'Atrée on va donc me livrer? Votre mère l'ordoine.... et je n'ai poir excuse Que mon crime ignoré, ma rougeur qui m'accuse, Un enfant malheureux qui sera découvert.

### THYESTE.

Tout nous poursuit ici; cet asile nous perd. (q)

Auteur de tant de maux, pourquoi m'as-tu séduite !

### THYESTE.

Hélas! je vois l'abîme où je vous ai conduite: Mais cette hortible paix ne s'accomplira pas. Il me reste pour vous des amis, des soldats, Mon amour, mon courage; et c'est à vous de croire Que, si je meurs ici, je meurs pour votre gloire. Notre hymen clandestin d'une mère ignoré, Tout malheureux qu'il est, u'en est pas moins sacré. Ne me reprochez plus ma criminelle audacc; Ne nous accusons plus quand le ciel nous fait grâce. (r) Ses bontés out fait voir, en m'accordant un fils, Qu'il approuve l'hymen dont nous sommes unis; Et Mycène bientôt, à son prince fidèle, En pourra célébrer la fête solennelle.

ÉROPE.

Va, ne réclame point ces nœuds infortunés, Et ces dicux, et l'hymen... ils nous ont condamnés. Osons-nous nous parler ?.... Tremblante, confondue, Devant qui désormais puis-je lever la vue? Dans ce ciel qui voit tout, et qui lit dans les cœurs, Le rapt et l'adultère ont-ils des protecteurs ? En remportant sur moi ta funeste victoire, Cruel, t'es-tu flatté de conserver ma gloire ? Tu m'as fait ta complice .... et la fatalité, Qui subjugue mon cœur contre moi révolté, Me tient si puissamment à ton crime enchaînée, Qu'il est devenu cher à mon âme étonnée; Que le sang de ton sang, qui s'est formé dans moi, Ce gage de ton crime est celui de ma foi; Qu'il rend indissoluble un nœud que je déteste.... Et qu'il n'est plus pour moi d'autre époux que Thyeste.

HYESTI

C'est un nom qu'un tyran ne peut plus m'enlevers. La mort et les enfers pourront sculs m'en priver. Le sceptre de Mycène a pour moi moins de charmes.

# SCÈNE VI.

ÉROPE, THYESTE, POLÉMON.

POLÉMON.

SEIGNEUR, Atrée arrive; il a quitté ses armes; Dans ce temple avec vous il vient jurer la paix. THYESTE.

Grands dieux! vous me forcez de hair vos bienfalts.

POLÉMON.

Vous allez à l'autel confirmer vos promesses. L'encens s'élève aux cienx des mains de nos prêtresses. Des oliviers heureux les festons désirés Ont annoncé la fin de ces jours abhorrés Où la discorde en feu désolait notre enceinte. On a lavé le sang dont la ville fut teinte; Et le sang des méchants qui voudraient nous troubler Est ici désormais le seul qui doit couler. Madame, il n'appartient qu'à la reine elle-même

De vous remettre aux mains d'un époux qui vous aime,

Et d'essuyer les pleurs qui coulent de vos yeux.

Mon sang devait couler .... vous le savez, grands dieux! THYESTE, à Polémon.

Il me faut rendre Érope!

POLÉMON.

Oui, Thyeste, et sur l'heure:

C'est la loi du traité.

THYPSTH.

Va, que plutôt je meure, Qu'aux monstres des enfers mes manes soient livrés!....

POLÉMON.

Quoi! vous avez promis, et vous vous parjurez!

THYESTE.

Qui? moi! qu'ai-je promis? POLÉMON.

Votre fougue inutile Veut-elle rallumer la discorde civile?

## THTESTE.

La discorde vaut mieux qu'un si fatal accord. Il redemande Érope; il l'aura par ma mort.

POLÉMON.

Vous écoutiez tantôt la voix de la justice.

THYESTE.

Je voyais de moins près l'horreur de mon supplice;
Je ne le puis souffir.

### POLÉMON.

Ah! c'est trop de fureurs;
C'est trop d'égarements et de folles erreurs;
Mon amitié pour vons, qui se lasse et s'irrite,
Plaignait votre jeunesse imprudente et séduite;
Je vous tins lieu de père; et ce père offensé
Ne voit qu'avec horreur un amour insensé.
Je sers Atrée et vous, mais l'état davantage:
Et si l'un de vous deux rompt la foi qui l'engage,
Moi-même contre lui je cours me déclarer.
Mais de votre raison je veux mieux espérer:
Et bientôt dans ces lieux l'heureuse Hippodamie
Reverra sa famille en ses bras réunie. (s)

# SCÈNE VII.

ÉROPE, THIESTE.

ÉROPE.

C'en est donc fait, Thyeste, il faut nous séparer.

Moi! vous, mon fils!.... quel trouble a pu vous égarer?, Quel est votre dessein?

ÉROPE.

C'est dans cette prison qu'il est temps que je meure,

## LES PÉLOPIDES.

Que je meure oubliée; inconnue aux mortels, Inconnue à l'amour, à ses tourments cruels, A tous ces vains honneurs de la graudeur suprême, (t) Au redoutable Atrée, et surtout à vous-même.

170

## THYESTE.

Vous n'accomplirez point ce projet odieux: Je vous disputerais à mon frère, à nos dieux. (u) Suivez-moi.

ÉBOPE

Nous marchons d'abîmes en abîmes; C'est là votre partage, amours illégitimes.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE III.

# SCÈNE PREMIÈRE.

MIPPODAMIE, ATRÉE, POLÉMON, IDAS,

#### HIPPODAMIE.

Généreux Polémon, la paix est votre ouvrage. Régnez heureux, Atrée, et goûtez l'avantage De posséder sans trouble un trône où vos aienx. Pour le bien des mortels, ont remplacé les dieux. Thyeste avant la noit partira pour Mycène. J'ai vu s'éteindre enfin les flambeaux de la haine. Dans ma triste maison si long-temps allumés; J'ai vu mes chers enfants paisibles, désarmés, Dans ce parvis du temple étouffant leur guerelle, Commencer dans mes bras leur concorde éternelle. Vous en serez témoins, vous, peuples réunis: Prêtres qui m'écoutez, dieux long-temps ennemis, Vous en serez garants. Ma débile paupière Peut sans crainte à la fin s'ouvrir à la lumière: J'attendrai dans la paix un fortuné trépas. Mes derniers jours sont beaux... je ne l'espérais pas.

Idas, autour du temple étendez vos cohortes; Vous, gardez ce parvis, vous veillez à ces portes.

ATRÉE.

Qu'une mère pardonne à ces soins ombrageux. A peine encor sortis de nos temps orageux, D'Argos ensanglantée à peine encor le maître, Le préviens des dangers tonjours prompts à renaître. Thyeste a trop pâli tandis qu'il m'embrassait: Il a promis la paix; mais il en frémissait. D'où vient que devant moi la fille d'Euristhée Sur vos pas en ces lieux ne s'est point présentée? Vous deviez l'amener dans ce sacré parvis.

### HIPPODAMIE.

Nos mystères divins. dans la Grèce établis, La retiennent encore au milieu des prêtresses; Qui de la paix des cœurs implorent les décsses. Le ciel est à nos vœux 'avorable aujourd'hui, Et vous serez saus doute apaisé comme lui.

#### ATPÉF

Rendez-nous, s'il se peut, les immortels propiees. (2) Je ne dois point troubler vos secrets sacrifices.

## HIPPODAMIE.

Ce froid et sombre accueil était inattendu. Je pensais qu'à mes soins vous anriez répondu. Aux ombros du bonheur imprudemment livrée, Je vois trop que ma joie était prématurée, Que j'ai dû peu compter sur le cœur de mon fils.

# ATRÉE. t; mais il vous e HLPPODAMIE.

Atrée est mécontent; mais il vous est soumis.

Ah! je voulais de vous. après tant de souffrance, Un peu moins de respects et plus de complaisance, l'attendais de mon fils une juste pitié. Je ne vous parle point des droits de l'amitié, Je sais que la nature en a peu sur votre âme.

Thyeste vous est cher; if vous suffit, madame.

Vous déchirez mon cœur après l'avoir percé: Il fut par mes cufants assez long-temps blessé:.... Je n'ai pu de vos mœurs adoucir la rudesse; Yous avez en tout temps repoussé ma tendresse; Et je n'ai mis au jour que des enfants ingrats. Allez, mon. amitié pe se rebute pas. Je conçoss vos chagrins, et je vous les pardonne. Je n'eu bénis pas mous ce jour qui vous couronne; Il n'a pas moins rempli mes désirs empressés. Comaissez votre mère, ingrat, et rougissez.

# SCÈNE II.

ATRÉE, POLÉMON, IDAS, PEUPLE.

ATRÉE, au peuple. à Polémon, et à Idas-Qu'on se retire... Et vous, au fond de ma pensée, Voyez tous les tourments de mon âme offensée, Et ceux dont je me plains, et ceux qu'il fant céler; Et jugez si ce trône a pu me consoler.

# POLÉMON.

Quels qu'ils soient, vous savez si mon zele est sincère. Il peut vous irriter: mais, seigneur, une mère Dans ce temple, à l'aspect des mortels et des dieux, Devait-elle essuyer l'accueil injurieux. Qu'à ma confusion vous venez de lui faire? Ah! le ciel lui donna des fils dans sa colère. Tous les deux sont cruels, et tous deux de leurs mains La mènent au tombeau par de tristes chemins. C'était de vous surtout qu'elle devait attendre Et la reconnaissance et l'amour le plus tendre.

## ATRÉE.

Que Thyeste en conserve: elle l'a préféré; Elle accorde à Thyeste un appui déclaré. Contre mes intérêts puisqu'on le fav orise, Puisqu'on n'a point puni son indigne entreprise, Que Mycène est le prix de ses emportements, Lui seul à ses bontés doit des remerciments, 15° POLÉMON.

ATRÉE.

Vous en devez tous deux; et la reine et moi-même, Nous avons de Pélops suivi l'ordre suprême. Ne vous souvient-il plus qu'au jour de son trépas Pélops entre ses fils partagea ses états? Et vous en possédez la plus riche contrée Par votre droit d'ainesse à vous seul assurée.

De mon frère en tout temps vous fûtes le soutien.

J'ai pris votre intérêt sans négliger le sien. La loi sente a parlé, sente elle a mon suffrage.

ATRÉE.

On récompense en lui le crime qui m'outrage.

On déteste son crime, on le doit condamner; E vous, s'il se repent, vous devez pardonner. (y) Vous n'êtes point placé sur un trôue d'Asic, Ce siége de l'orgueil et de la jalousie; Appuyé sur la crainte et sur la craunté; Et du sang le plus proche en tout temps cimente. Vers l'Euphrate un despote ignorant la justice, Foulant son peuple aux picèls, suit en paix son caprice. Le li nous commençons à mieux sentir nos droits. L'Asie a ses tyrans, mais la Grèce a des rois. Craiguez qu'en s'éclairant Argos ne vous haïsse...

ATRÉE.

Polémon, e'est assez, je conçois vos raisons; Je n'avais pas besoin de ces nobles leçons; Vons n'avez paint perdu le grand talent d'instruire. Vos soins dans ma jeunesse ont daigné me conduire; Je dois n'en souvenir, mais il est d'autres temps: Le ciel ouyre à mes pas des sentiers différents. . Je vous ai dû beaucoup, je le sais; mais peut-être Oublicz-vous trop tôt que je suis votre maître.

POLÉMON.

Pnisse ce titre heureux long-temps vous demenrer! Et puissent dans Argos vos vertus l'honorer!

# SCÈNE III.

ATRÉE, IDAS.

ATRÉE.

C'est à toi sent, Idas, que ma douleur confie-Les soupeons malheureux qui l'ont encore aigrie;. Le poison qui nourrit ma haine et mon courroux, La foule des tourments que je leur cache à tous.

Qui peut vous alarmer?

ATRÉE.

Érope, Hippodamie,
Ma cour.... la terre entière est donc mon ennemie!

Ce peuple sous vos lois nes'est-il pas rangé ? N'êtes-vous pas roi ?

ATRÉE.

Non, je ne suis pas vengé.
Tu me vois décliré par d'étranges supplices (z)
Mes mains avec effroi rouvrent mes cicatrices;
J'en parle avec horreur, et je ne puis juger
Dans quel sang odieux il faudra me plonger...
Le veux croire, et je crois qu'Érope avec mon fière
N'a point osé former un hymen adultère...
Moi-même je la vis contre un rapt odieux
Implorer ma vengeance et les foudres des dieux.
Mais il est trop affreux qu'au jour de l'hyménéc,
Ma femme un seul moment ait été sonpconnée.

Apprends des sentiments plus douloureux cent fois. Je ne sais si l'objet indigne de mon choix, Sur mes sens révoltés, que la fureur déchire, N'aurait point en secret conservé quelque empire. J'ignore si mon cœur facile à l'excuser, Des fenx qu'il étouffa peut encor s'embraser; Si dans ce cœur farouche, en proie aux harbaries, L'amour habite encore au milieu des furies. (aa)

## IDAS.

Vous pouvez sans rougir la revoir et l'aimer. Coutre vos sentiments pourquoi vous animer ? L'absolu souverain d'Etope et de l'empire Doits écouter lui seul, et peut ce qu'il désire. De votre mère encor j'ignore les projets; Mais elle est comme une autre au rang de vos sujets: Votre gloire est la sienne; et, de troubles lassée, A vous rendre une épouse elle est intéressée. Son âme est noble et juste ; et jusques à ce jour Nulle mère à son sang n'a marqué tant d'amour.

#### ATRÉE.

Non: ma mère insultait à ma douleur jalouse; Et j'étais le jouet de mon indigne épouse.

## IDAS.

A vos pieds dans ce temple elle doit se jeter; Hippodamie enfin doit vous la présenter. Toutes deux hautement condamnent votre frère.

## ATRÉE.

Érope edt pu calmer les flots de ma colère: (bb.)
Pl'aimai, j'en rongis ... J'attendis dans Argos
De ce funeste hymen ma gloire et mon repos.
De toutes les beautés Érope est l'assemblage;
Les vertus de son sexe étaient sur son visage;
Et, quand je la voyais, je les crus dans son cœur.
Tu m'aş yu détester et chéir mon creur;

Et tu me vois encor flotter dans cet orage, Incertain de mes wœux, incertain dans ma rage; Nourrissant en secret un affreux souvenir, Et redoutant sortout d'avoir à la punir. (cc) S'il est vrai qu'en ce temple à son devoir fidèle-Elle ait prétendu fuir l'audace criminelle Du rival insolent qui m'osait outrager, Je puis éteindre eneor la soif de me venger; Je puis garder la paix que ma bouche a jurée, Et remettre un handeau sur ma vue égarée. Mais je veux que Thyeste avant la fin du jour De son coupable aspect purge enfin ce séjour; Qu'il respecte, s'il peut, cette paix si douteuse..... Si l'on m'avait trompé, je la rendrais afficuse.

# SCÈNE IV.

# ATRÉE, MÉGARE.

## ATRÉE.

MÉGARE, où courez-vous? arrêtez, répondez:
D'où vient que dans ces lieux par des prêtres gardés,
Ma malheureuse épouse, à mes bras arrachée?
Est toujours à ma vue indignement cachée?
D'où vient qu'Hippodamie a soustrait à mes yeux.
Cet objet adoré, cet objet odieux,
Cet objet rimined, autrefois plein de charmes,
Qui devrait arroser mes genoux de ses larmes?
Ce seul prix de la paix que je daigne accorder,
Ce prix que je m'abaisse encore à demander?
Quoi! ma femme à mes' yeux n'a point osé paraître!

### MÉGARE.

Elle attend en tremblant son époux et son maître. Dans cet asile saint elle invoque à genoux Lafaveur de ses dieux qu'elle implore pour vous. ATRÉE.

Qu'elle implore la mienne.... Apprenez qu'un refuge N'est qu'un crime nouvean commis contre son juge. Insqu'à quand mon éponse, en son indigne effroi, Se mettra-t-elle encore entre ses dieux et moi? J'abhorre ces complots de prêtres et de femmes, Ce mélange importun de leurs petites trames, De secrets intérêts, de sourde ambition, De vanité, defrande et de religion.

Je venx qu'on vienne à moi, mais sans nul artifice; Qu'on n'ait aucun appui qu'en ma seule justice; Que l'lumble repentir parle avec vérité, Qu'on fléchisse en tremblant mon courage irrité. Mais qui croit m'éblouir me trouve inexorable. Allez; annoncez-lui cet ordre irrévocable.

MÉGARE.

J'en connais l'importance : elle la sait assez:

ATRÉE.

Il y va de la vie; allez, obéissez.

PIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE IV.

# SCÈNE PREMIÈRE.

ÉROPE, THYESTE.

ÉROPE.

Dans ces asiles saints j'étais ensevelle; J'y cachais mes tourments, j'y terminais ma vie. C'est donc toi qui me rends à ce jour que je hais! Thyeste, en tous les temps tu m'as ravi la paix.

THYESTE.

Ce funeste dessein nous fesait trop d'outrage.

Ma faute et ton amour nous en font davantage.

Quoi! verrai-je en tout temps vos remords douloureux Empoisonner des jours que vous rendiez heureux!

Nous heureux! nous, cruel! ah! dans mon sort funeste, Le bonheur est-il fait pour Érope et Thyeste?

Vivez pour votre fils.

ÉROPE.

Ravisseur de ma foi, Tu vois trop que je vis pour mon fils et pour toi. Thyeste, il t'a donné des droits inviolables; Et les nœuds les plus saints ont uni deux coupables, Je t'ai fui, je l'ai dû: je ne puis te quitter; Sans horreur avec toi je ne saurais rester; Je ne puis soutenir la présence d'Atrée.

THYESTE.

La fatale entrevue est encor différée.

ÉR OPE.

Sous des prétextes vains, la reine avec bonté lécarte encor de moi ce moment redouté. Mais la paix dans vos cours est-elle résolue?

THYESTE.

Cette paix est promise, elle n'est point conclue, Mais j'aurai dans Argos encor des défenseurs; Et Mycène déjà m'a promis des vengeurs.

ÉROPE.

Me préservent les cieux d'une nouvelle guerre! Le sang pour nos amours a trop rougi la terre.

THTESTE.

Ce n'est que par le sang qu'en cette extrémité Je puis soustraire Érope à son autorité. Il faut tout dire enfin ; c'est parmi le carnage Que dans une lœure au moins je vous ouvre un passage.

ÉROPE.

Tu redoubles mes maux, ma honte, mon effroi, Et l'éternelle horreur que je ressens pour moi. Thyeste, garde-toi d'oser rien entreprendre Avant qu'il ait daigné me parler et m'entendre.

THYESTE.

Lui, vous parler!... Mais vous, dans ce mortel cunui, Qu'avez-vous résolu?

EROPE.

Va, cruel, à t'aimer le ciel m'a condamnée.

THTESTE.

Je vois donc hore enfin ma plus belle journée.

Ce mot à tous mes vœux en tout temps refusé. Ponr la première fois vous l'avez prononcé; Et l'on ose exiger que Thyeste vous cède! Vaiuen je sais monrir, vaiuquenr je vous possède. Je vais donner mon ordre et mon sort en tout temps Est d'arracher Érope aux mains de nos tyrans.

# : SCÈNE II.

ÉROPE, MÉGARE.

MÉGARE.

An! madame, le sang va-t-il couler encore? ÉROPE.

J'attends mon sort ici, Mégare, et je l'ignore. MÉGARE.

Quel appareil terrible et quelle triste paix! On borde de soldats le temple et le palais: J'ai vu le fier Atrée, il semble qu'il médite Quelque profond dessein qui le trouble et l'agite.

EROPE.

Je dois m'attendre à tout sans me plaindre de lui. Mégare, contre moi tout conspire aujourd'hui! Ce temple est un asile, et je m'y réfugie. J'attendris sur mes maux le cœur d'Hippodamie; J'y trouve une pitié que les cœurs vertueux Ont pour les criminels quand ils sont malheureux, Que tant d'autres, liélas! n'auraient point éprouvée. Aux antels de nos dieux je me crois réservée; Thyeste m'y poursuit quand je veux m'y cacher; Un époux menaçant vient encor m'y chercher; Soit qu'un reste d'amour vers moi le détermine, Soit que de son rival méditant la ruine. Il exerce avec lui l'art de dissimuler, A son trone, à son lit il ose m'appeler.

THÉATRE, TOME VII.

Dans quel état, grands dieux! quand le sort qui m'opprime Peut remettre en ses mains le gage de mon crime, Quand il peut tous les deux nous punir sans retour, Moi d'être une infidèle, et mon fils d'être au jour!

### MÉGARE.

Puisqu'il vent vons parler, eroyez que sa colère S'apaise enfin pour vons, et n'en veut qu'à son frère. Vons êtes sa conquête.... il a su l'obtenir.

### ÉROPE.

C'en est fait, sous ses lois je ne puis revenir. La gloire de tous trois doit encor m'être chère; Je ne lui rendrai point une épouse adultère, Je ne trahirai point deux frères à la fois. Je me donnais aux dieux, e'était mon dernier choix: Ces dieux n'ont point reçu l'offrande partagée D'une âme faible et tendre en ses erreurs plongée. Je n'ai plus de refuge, il faut subir mou sort; Je suis cutre la honte et le coup de la mort; Mon cœur est à Thyeste; et cet enfant lui-même, Cet enfant qui va perdre une mère qui l'aime, Est le fatal lien qui m'unit malgré moi Au eriminel amant qui m'a ravi ma foi. Mon destin me poursuit, il me ramène encore Entre deux ennemis dont l'un me déshonore, Dout l'antre est mon tyran, mais un tyran sacré,

# SCÈNE III.

ÉROPE, POLÉMON, MÉGARE.

### POLÉMON.

Princesse, en ce parvis votre époux est entré; Il s'apaise, il s'occupe avec l'ippodamie De cette heureuse paix qui vous réconcilie. Elle m'envoie à vous. N'uns connaissons tous deux Les transports violents de son cœur sonpçonneux. Quoiqu'il termine enfân ce traité salutaire, Il voit avec horreur un rival dans son frère. Persuadez Phyeste, engagez-le à Pinstant A chercher dans Myeène un trône qui l'attend; A ne point différer par sa triste présence Votre réumino que ce traité commence. (dd).

ÉROPE.

L'intérêt de ma vie est pen cher à mes yeux. Peut-être il en est un plus graud, plus précieux! Allez, digue soutien de nos tristes contrées, Que ma seule infortune au meurtre avait livrées: Je voulrais seconder vos angustes desseins; J'admire vos vertus; je cide à mes destins. Puissé-je mériter la pitié courageuse Que garde encor pour moi cette ame généreuse! La reine a jusqu'ici consolé mon malheur ... Elle n'en connaît pas l'horrible profondeur.

POLÉMON.

Je retourne apprès d'elle; et pour grâce dernière Je vous conjure encor d'écouter sa prière:

SCENE IV.

ÉROPE, MÉGARE.

MEGARE.

Vous le voyez, Atrée est terrible et jaloux: Ne vous exposez point à son juste courroux.

ÉROPE

Que prétends-tu de moi? Tu connaisson injure; Je ne puis à ma faute ajouter le parjure. Tout le courroux d'Atrée, armé de son pouvoir, L'Amour même en un mot(s'il pouvait en avoir (es) Ne me réduira point jusques à la faiblesse De flatter, de tromper sa fatale tendresse. Je fus coupable assez sans encor m'avilir.

MÉGARE.

Il va bientôt paraître.

EROPE.

Ah! tu me fais mourir.

MÉ GARE.

L'abîme est sous vos pas.

ÉR O PI

Je le sais; mais n'importe. Je connais mon danger; la vérité l'emporte.

MÉGARE.

Madame, le voici.

ÉROPE. Je commence à trembler:

Quoi! c'est Atrée! ô ciel! et j'ose lui parler!

# SCÈNE V.

ÉROPE, MÉGARE, ATRÉE, GARDES

ATRÉE fait signe à ses gardes et à Mégare de se retirer. Laissez-nots. Je la vois interdite, éperdue: D'un époux qu'elle craint elle éloigne sa vue.

ÉROPE.

La lumière à mes yeux semble se dérober ...
Seigneur, votre victime à vos pieds vient tomber.
Levez le fer, fi appez : me plainte ofiensante.
Ne s'échappera point de ma bouche expirante.
Je sais trop que sur moi vous avez tous les droits;
Ceux d'un époux d'un mâtre et des plus saintes lois;
Je les ai tous trahis. Et quoique votre fière
Opprimât de ses feux l'esclave involontaire,

Quoique la violence ait ordonné mon sort, L'objet de tant d'affronts a mérité la mort. Éteignez sous vos pieds ce flambeau de la haine, Dont la flamme embrasait l'Argolide et Mycène; Et puissent sur ma cendre, après tant de fureurs, Deux ficies réunis oublier leurs malheurs!

### ATRÉE.

Levez-vous: je rongis de vous revoir encore, Je frémis de parler à qui me déshonore Entre mon frère et moi vous n'avez point d'époux; Qu'attendez-vous d'Atrée et que méritez-rous?

ÉROPE.

Je ne veux rien pour moi.

Si ma juste vengeance De Thyeste et de vous eût égalé l'offense, Les pervers auraient vu comme je sais punir: J'anrais épouvanté les siècles à venir. Mais quelque sentiment, quelque soin qui me presse, Vous pourriez désarmer cette main vengeresse: Vous pourriez des replis de mon cour ulcéré Écarter les serpents dont il est dévoré, (ff) Dans ce cour malhemeux obtenir votre grâce, Y retrouver encor votre première place, Et me venger d'un frère en revenant à moi. Pouvez vous, osez-vous me rendre votre foi? Voici le temple même où vous fûtes ravie, L'antel qui fut souillé de tant de perfidie, Où le flimbeau d'hymen fut par vous allumé, Où nos mains se joignaient .... où je crus être aimés Du moins vous étiez prête à former les promesses Qui nons garantiss nent les plus saintes tendresses Jurez-y maintenant d'expier ses forfaits, Et de hair Thyeste autant que je le hais.

16 4.

Si vous me refusez, vous êtes sa complice; A tous deux, en un mot, venez rendre justice. Je pardonne à ce prix: répondez-moi.

### ÉROPE.

Seigneur, C'est vous qui me forcez à vous ouvrir mon cœur. La mort que j'attendais était bien moins cruelle Que le fatal secret qu'il faut que je révèle. Je n'examine point si les dieux offensés Scelle reut mes serments à pei le commencés. J'étais à vous, sans donte, et mon père Euristhée. M'entraîna vers l'antel où je sus présentée. Sans feinte et sans dessein, soumise à son pouvoir, Je me livrais entière aux lois de mon devoir. Votre frère, enivré de sa fureur jalouse, A vans, à ma famille arracha votre épouse; Et bientôt Euristhée, en terminant ses jours, Aux mains qui me gardaient me laissa sans seconrs. Je restai sans parents. Je vis que votre gloire De votre souveuir bannissait ma mémoire; Que disputant un trone, et prompt à vous armer, Vous haissiez un frère, et ne pouviez m'aimer....

## ATRÉE.

Je ne le devais pas.... Je vons aimai pent-être. Mais. Achevez, Érope; abjurez vous un traître? Anx pieds des immertels remise entre mes bras, M'apportez-vous un cœur qu'il ne mérite pas?

# · ÉROPE.

Je ne saurais tromper: je ne dois plus me taire. Mon destin pour jamais me livre à votre frère: Thyeste est mon époux.

ATRÉE.

Lui

## ÉROPE.

Les dieux ennemis-Éternisent ma faute en me donant un fils. Vons devez vous venger de cette criminelle: Mais que le châtiment ne tombe que sur elle; Que ce fils innocent ne soit point condamné. Conçu dans les forfaits, malheureux d'être né, La mort entoure eacor son enfance première; Il n'a vu que le crime en ouvrant la pampière. Mais il est après tout le sang de vos aïeux; Il est, ainsi que vous, de la race des dieux: Seigneur, avec son père on vous réconcilie; De mon fils au bérceau n'attaquez point la vie: Il suffit de la mère à votre inimitié. J'ai demandé la mort, et non votre pitié.

### ATRÉE.

Rassurez vous.... le doute était mon seul supplice.... Je crains peu qu'on m'éclaire.... et je me rends justice.... Mon frère en tout l'emporte ... il m'enlève aujourd'hui Et la moitié d'un trône, et vous-même avec lui.... De Mycène et d'Érope il est enfin le maître. Dans sa postérité je le verrai renaître.... Il faut bien me sommettre à la fatalité Qui confirme ma perte et sa félicité. Je ne puis m'opposer au nœud qui vous enchaîne, Je ne puis lui ravir Érope ni Mycène. Aux ordres du destin je sais me conformer .... Mon cœur n'était pas fait pour la honte d'aimer.... Ne vous figurez pas qu'une vaine tendresse Deux fois pour une femme ensanglante la Grècc. Je reconnais son fils pour son seul héritier.... Satisfait de vous perdre et de vous onblier, Je veux à mon rival vous rendre ici moi-même.... Vous tremblez.

### ÉROPE.

Ah! seigneur, ce changement extrême, Ce passage inouï du courroux aux bontés, Ont saisi mes esprits que vous épouvantez.

### ATRÉE.

Ne vous alarmez point; le ciel parle, et je cède. Que pourraisje opposer à des maux sans remède? Après tout, c'est mon frère.... et son front couronné A la fille des rois peut être destiné.... Vous auriez dù plutôt m'apprendre sa victoire, Et de vous pardonner me préparer la gloire.... Cet eufant de Thyeste est sans doute en ces lieux?

ÉROPE.

Mon fi's... est loin de moi..., sous la garde des dieux.

Quelque lieu qui l'enferme; il sera sous la mienne.

# ÉROPE.

Sa mère doit, seigneur, le conduire à Mycène.

A ses parents. à vous, les chemins sont onverts; Je ne regrette rien de tout ce que je perds; La paix avec mon frère eu est plus assurée. Allez...

## ÉROPE, en parlant.

Dieux! s'il est vrai ... mais dois-je croire Atrée?

# SCÈNE VI.

### ATRÉE.

Entris, de leurs complots j'ai connu la noireeur. (gg) La perfide! elle aimait son làche ravisseur. Elle me fuit, m'abhorre, elle est toute à Thyeste: Du saint nom de l'hymen ils ent voilé l'inceste;

Ils jouissent en paix du fils qui leur est né: Le vil enfant du crime au trône est destiné. Tu ne goûteras pas, race impure et conpable, Les fruits des attentats dont l'opprobre m'accable. Par quel enchantement, par quel prestige affreux. Tous les cœurs contre moi se déclaraient pour eux! Polémon réprouvait l'excès de macolère: Une pitié crédule avait séduit ma mère; On flattait leurs amours, on plaignait leurs douleurs; On était attendri de leurs perfides pleurs; Tont Argos favorable à leurs lâches tendresses Pardonne à des forfaits qu'il appelle faiblesses; Et je suis la victime et la fable à la fois D'un peuple qui méprise et les mœurs et les lois. Vous en allez frémir, Grèce légère et vaine, Détestable Thyeste, insolente Mycène. Soleil qui vois ce crime et toute ma fureur, Tu ne verras bientôt ces lieux qu'avec horreur. (hh) Le voilà cetenfant, ce rejeton du crime .... Je te tiens: les enfers m'ont livré ma victime: Je tiens ce glaive affreux sous qui tomba Pélops. Il te frappe, il t'égorge, il t'étale en lambeaux; Il fait rentrer ton sang, au gré de ma furie, Dans le coupable sang qui t'a donné la vie. Le festin de Tantale est préparé pour eux, Les poisons de Médée en sont les mets affreux. Tout tombe autour de moi par cent morts différentes. Je me plais aux accents de leurs voix expirantes; Je savoure le sang dont j'étais affamé. Thyeste, Érope, ingrats! tremblez d'avoir aimé.

ID AS, accourant à lui.

Seigneur, qu'aije entendu? quels discours effroyables! Que vons m'épouvantez par ces cris lamentables!

ATRÉE.

Tu vois l'abîme affreux où le sort m'a conduit...

Mon injure m'accable, et mà raison me fuit.
Des fantômes sanglants out rempli ma pensée,
Des cris sont échappés de ma bouche oppressée....
Mon esprit égaré par l'excès des tourments
S'étonne du pouvoir qu'ont usurpé mes sens....
Tu me rends à moi-même.... Enfin je me retrouve.
Pardonne à des fureurs qu'avec toi je réprouve,
Je les reponsse en vain... ce cœur désespéré
Est trop plein des serpeuts dont il est dévoré.

IDAS.

Rendez quelque repos àvotre âme égarée.

Ensers qui m'appelez, en est-il pour Atrée?

PIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE V.

# SCÈNE PREMIÈRE.

ÉROPE, THYESTE, MÉGARE.

THYESTE, à Érope.

Je ne puis vous blamer de cet aveu sincère, Injurieux, terrible, et pourtant nécessaire. Il a réduit Atrée à ne plus réclamer Un hymen que le ciel ne saurait confirmer.

Ah! j'anrais dû plutôt expirer et me taire.

Quoi! je vons vois sans cesse à vous-même contraire?

Je frémis d'avoir dit la dure vérité.

Il doit sentir au moins quelle fatalité
Dispose en tous les temps du sang des Pélopides.
Il voit qu'après un an de troubles, d'homicides,
Après tant d'attentats, triste fruit des amours,
Un éténnel oubli doit terminer leur cours.
Nous ne pouvons enfinr et ourner en arrière;
Il ne peut renverser l'éternelle barrière
Que notre hymen élève entre nous-deux et lui.
Mes destins ont vaincu; je triomphe aujourd'hui.

Quel triomphe! Êtes-vous hors de sa dépendance? Votre frère avec vous est-il d'intelligence? Atrée en me parlant s'est-il bien expliqué? Dans ses regards affreux n'ai-je pas remarqué L'égarement du trouble et de l'inquiétule? Polémou de son âme a long-temps fait l'étude; Il semble être peu sûr de sa sincérité.

#### THYESTE.

N'importe, il faut qu'il cède à la nécessité. C'était le seul moyen ( du moins j'ose le croire ) Qui de nous trois enfin pût réparer la gloire.

### ÉROPE.

Il est maître d'Argos; nous sommes dans ses mains.

Dans l'asile où je suis les dieux sont souverains. (ii)

Eh! qui nous répondra que ces dieux nous protégent? Peut être en ce moment les périls nous assiégent.

## THYESTE.

Quels périls? entre nous le peuple est partagé, Et même autour du temple il est déjà rangé. Mes amis rassemblés arrivent de Mycène, Ils vieunent adorer et défendre leur reine: Mais il n'est pas besoin de ce nouveau secours: Le ciel avec la paix veille iei sur vos jours; La reine et Polémon, dans ce temple tranquille, Imposent le respect qu'on doit à cet asile.

## ÉROPE.

Vous-même, en m'enlevant, l'avez-vous respecté?

Ah! ne corrompez point tant de félicité. Pour la première fois la douceur en est pure.

# SCÈNE II.

HIPPODAMIE, ÉROPE, THYESTE, POLÉMON, MÉGARE.

### HIPPODAMIE.

ENFIN donc désormais tout cède àla nature. Bannissez, Polémon, ces soupçons recherchés, A vos conseils prudents quelquefois reprochés. Vous venez avec moi d'entendre les promesses Dont mon fils ranimait ma joie et mes tendresses. Pourquoi tromperait-il par tant de fausseté L'espoir qu'il vient de rendre au sein qui l'a porté? Il cède à vos conscils, il pardonne à son frère, Il approuve un hymen devenu nécessaire; Il y consent du moins : la première des lois, L'intérêt de l'état lui parle à haute voix. Il n'écoute plus qu'elle, et s'il voit avec peine (kk) Dans ce fatal enfant l'héritier de Mycène, Consolé par le trône où les dieux l'ont placé, A la publique paix lui-même intéressé, Lié par ses serments, oubliant son injure, Docile à vos leçous, mon fils n'est point parjure.

## POLÉMON.

Reine, je ne veux point, dans mes soins défiants, Jeter sur ses desseins des yeux trop prévoyants. Mon cœur vous est contn; vous savez s'il souhaite Que cette heureuse paix ne soit point imparfaite.

### HIPPODA MIE.

La coupe de Tantale en est l'heureux garant, Nous l'attendons ici; c'est de moi qu'il la prend; Il doit me l'apporter. Il doit avec son frère Prononcer après moi ce serment nécessaire ( à Érope et à Thyeste. )

C'est trop se défier : goûtez entre mes bras Un bonheur, mes enfants, que nous n'attendions pas. Vous étes arrivés par une route affreuse Au but que vous marquait cette fin trop heureuse. Sans outrager l'hymen vous me donnez un fils; Il a fait nos malheurs, mais il les a finis; Et je puis à la fin, sans rougir de ma joie, Remercier le ciel de ce don qu'il m'envoie. Si vos terreurs encor vous lassent des sompons, Confiez-moi ce fils, Érope, et j'en réponds.

### THYESTE.

Eh bien! s'il est ainsi, Thyeste et votre fille Vont remettre en vos mains l'espoir de leur fanille. Vous, ma mère, et les dienx. vous serez son appui, Jusqu'à l'heureux moment où je pars avec lui.

ÉROPE.

De mes tristes frayenrs à la fin délivrée, Je me confie en tout à la mère d'Atrée. Cours, mégare.

MÉGARE.

Ah! princesse, à quoi m'obligez-vous!

ÉROPE.

Va, dis-je, ne crains rien.... Sur vos sacrés genoux, En présence des dieux, je mettrai sans alarmes Ce dépôt précieux arrosé de mes larmes. (mm)

THYESTE.

C'est vous qui l'adoptez et qui m'en répondez.

HYPPODAMIE. Oui, j'en réponds.

THYESTE.

Voyez ce que vous hasardez.

POLÉMON.

Fe veillerai sur lui.

....

Soyez sa protectrice: Ma mère, s'il est né sous un cruel auspice, Corrigez de son sort le sinistre ascendant.

RIPPODAMIE.

On m'ôtera le jour avant que cet enfant.... Vous savez, belle Érope, en tons les temps trop chère, (nn) Si le ciet m'a donné des entrailles de mère.

# SCÈNE III.

HIPPODAMIE, ÉROPE, THYESTE, IDAS, POLÉMON.

ID-AS.

REINES, on vous attend. Atrée est à l'autel.

ÉROPE.

Atrée?

IDAS.

If doit lui-même, en ce jour solennel, Commencer sous vos yeux ces heureux sacrifices, Immoler la vietime, en offiri les prémices; (à Érope.)

Les goûter avec vous, tandis que dans ces lieux, Pour confirmer la paix jurée au nom des dieux, Je dois lâre apporter la coupe de ses pères, Ce gage auguste et saint de vos serments sincères. G'est à Thyesto, à vous, de venir commencer. La fête qu'il fait annoncer.

THYESTE,

Mais il pouvait lui même ici nous en instruire,

Venir prendre sa mère, à l'autel nons conduire. Il le devait.

#### IDAS.

Au temple, un devoir plus pressé, De ces devoirs communs, seigneur, l'a dispensé. Vous savez que les dieux sont aux rois plus propiecs, Quand de leurs propres mains ils font les sacrifices, Les rois des Argieus de ce droit sont jaloux.

### THYESTE.

Allons done, chère Érope... A côté d'un époux Suivez, sans vous troubler, une mère adorée. Je ne puis craindre iei l'inimité d'Atrée; Engagé trop avant, il ne pent reculer.

## ÉROPE.

Pardonne, cher époux, si tu me vois trembler.

## HIPPODAMIE.

Venez, ne tardons plus.... Le sang des Pélopides Dans ce jour fortuné n'aura point de perfides. (00)

#### D A 3.

Non, madame; au courroux dont il fut possédé Par degrés à mes yeux le calme a succédé. La paix est daus le cœur du redontable Atrée: Lui-même il veut remplir cette coupe sacrée Que les prêtres des dienx porteront à l'autel Où vous prononcerez le serment solennel.

## POL ÉMON.

Achevons notre ouvrage ; entrons, la porte s'ouvre, De ce saint appareil la pompe se découvre. (\*)

(') Ici on apporte l'autel avec la coupe. La reine, Érope et Thyeste se mettent à un des côtés ; Pelémon et l'das, en la sulvant, se placent de l'autre; on place la coupe sur la table. On'voit venir de loin Atrée, qui s'arrête à l'entrée de la scène. Enfin je vois Atrée: il avance à pas lents, Interdit, égaré....

## SCÈNE IV.

LES PRÉCÉDENTS; ATRÉE, dans le fond.

RIPPODAMIE.

Dienx qui rendez enfin dans ce jour salutaire. Les peuples à leurs rois, les enfants à leur mère, Si du trône des cieux vous ne dédaignez pas D'honorer d'un coup d'ezil les rois et les états, Prodiguez vos faveurs à la vertu du juste. Si le crime est ici, que cette coupe auguste En lave la sonillure, et demenre à jamais Un monument saeré de vos nouveaux bienfaits.

( à Atrée. )

Approchezvous, mon fils. D'où naît cette contrainte, Et quelle horreur nouvelle en vos regards est peinte?

ATRÉE.

Peut-être un peu de trouble a pu renaître en moi. En voyaut que mou frère a soupçonné ma foi.

HIPPODAMIE.

Ah! bannissez, mes fils, ces soupçons téméraires, Honteux entre des rois, cruels entre des frères. Tout doit étre oublé; la plainte aigrit les ceurs, Et de ce jour heureux corromprait les douceurs; Dans nos embrassements qu'enfin tout se répare. (à Polémen.)

Donnez-moi cette coupe.

MÉGARE, accourant.

Arrêtez!

ÉRUPE.

Alı! Mégare,

Tu reviens sans mon fils!

## LES PÉLOPIDES.

198

MEGARE, se plaçant près d'Érope. De farouches soldats Ont saist cet enfant dans mes débiles bras....

ÉROPE.

On m'arrache mon sang !

MÉGARE.

Interdite et tremblante, Les dieux que j'attestais m'ont laissée expirante. Craignez tout.

ÉROPE.

Ah! courons.....

THYESTE.

Volons, sauvons mon fils....

ATRÉE, toujours dans l'enfoncement,
Du crime de sa vie enfin reçois le prix.

( Un frappe Érope derrière la scène. )

Je meurs!

ATRÉE.

Tombe avec elle, exécrable Thyeste, Suis ton infâme épouse, et l'enfant de l'inceste; Je n'ai pu l'abreuver de ce sang criminel, Mais tu le rejoindras.

THYESTE, derrière la scène.

Dieux! c'est à votre autel....
Mais je l'avais souillé.

HTPPODAMIE.

Fureurs de la vengeance!
Ciel qui la réservais l'implacable puissance!
Monstre que j'ai nourri. monstre de cruauté,
Achève, ouvre ce sein, ces flancs qui t'ont porté.
(On entend le tonnerre, et les térèbres souvrent la terre.)

ATRÉE, appuyé contre une colonne pendant que le tonnerre gronde.

Destin, tu has voulu! c'est d'abime en abline Que tu conduis Atrée à ce comble du crime.... La foudre m'environne, et le soleil me finit! L'enfer s'ouvre!... je tombe en l'éternelle mit. Tantale, pour ton fiis tu viens me reconnaître, Et mes derniers neveux m'égaleront peut-être.

FIN DES PÉLOTIDES.

## VARIANTES

## DES PÉLOPIDES.

- (a) Épition stéréotype de Didot:

  Le peuple me conserve un reste de faveur.
- (b) Ibid. Et pour servir nos rois je revole au senat.
- (c) 1bid.Le secret de ma vie et le sang de nos dieux.
- (d) Ibid.
  Ont eu tant de puissance et coûté tant de larmes!
- (e) Ibid.

  Mais plus il est armé contre mon ravisseur.
- (f) 1bid.
  Atree est implacable; il poursuit sa vengeance.
- (g) ÉROPF.

  Peut-être un sort plus triste empoisonne ma vie.

Les monstres déchaînés de l'empire des morts Sont moins cruels pour moi que l'horreur des remords.

- L'édition stéréotype porte:
- Sont encor plus offreux, etc. ce qui est évidemment un contre-sens.
- (h) Même édition:
  Unissez vos transports à mes remerciments;
  Aux dieux dont nous sortons offrons un pur encens,
- (i) Ibid.

  Tout ce que mes remords doivent me reprocher.

(k) Ibid.

C'est là que je venais, ctc.

(f) 1bid.

Vous voir banni d'Argos et même de Mycène.

- (m) Reparer vos erreurs et anous réunir tous.
- (n) Édition stéréotype:

Mais je pourrai du moins mourir en combattant,

(o) Ibid.

En accroît la blessurc, etc.

(p) THYES

Épouse infortunée, et malheureuse mère! Mais nul ne peut forcer sa prison volontaire; De cet asile saint rien ne peut la tirer.

(q) Que je résiste ou non, c'en est fait tout me perd. Auteur de tant de maux, pourquoi m'as tu séduite?

Cette variante aété reportée dans le texte de l'édition stéréotype, où les vers qui suivent sont ainsi rendus:

#### THEFT

O ma chère moitié! n'en craignez point la suite: Cette fatalc paix ne s'accomplira pas.

(r) Je me suis trop sans doute accusé devant elle.

Ge n'est pas vous du moins qui fûtes criminelle:
A meu fier ennemi j'enlevai vos appas.
Les dieux n'avaient point mis firope entre ses bras.
J'éteignis les flambeaux de cette horrible fêtes
Malgré vous, en un mot, vous tûtes ma conquêtes
Je fus le seul coupable, et je ne le suis plus.
Voire cœur alarmé, vos vœuz irrésolus
M'ontasses reproché ma flamme et mon audace;
A mon emportement le ciel même a fait gráce.

Cette variante a été reportée dans le texte de l'édition stéréstype. (s) L'édition stéréotype porte:

Il est temps qu'en ccs lieux l'heureuse Hippodam: > Voie eufin sa famille en ses bras réunie.

- (t) A ce trouble éternel qui suit le diadème.
- (u) Édition stéréotype:
   Je vous dispute encore à mon frère, à nos dieux.
- (x) Ibid.

  Alleg; et, s'il se peut, rendez les dieux propices.
- (y) On condamne son crime: il le doit expier;

Et vous, s'il se repent, vous devez l'oublicr. Celte variante a été reportée dans l'édition stéréotype.

(z) Mon-cour peut se tromper; mais dans Hyppodamic. Je crains de rencontrer ma secrète ennemie. Polémon n'est qu'un traître, et son ambition. Peut-être de Thyeste armait la faction.

#### IDAS.

Tel est souvent des cours la ménago perfide;
La vérite les fuit. l'imposture y réside:
Tout est parti, cabale, injure ou trahison;
Yous voyez la discorde y verser son poison.
Maisque craindriez-vous d'in purti sans puissance,?Touin'est-il pas soumis à voire ohéissance;
Ge peuple sous vos lois ne s'est-il pas rangé;
Yous èles maître ici.

#### ATRÉE.

Jen'y snis pas vengé,

J'y suis en proie, I das, à d'étranges supplices. Ces deux derniers vers ont été reportés dans le texte des. l'édition stéréotype.

(aa) Édition stéréotype:

L'Amour n'habite point au milieu des furies.

(hb) Non; ma fatale épouse, entre mes bras ravie ...
De sa place en mon cœur sera du moins bannie.

#### IDAS.

A vos pieds, dans ce temple, elle doit se jeter; Hippodamie enfin doit vons la présenter.

#### ATRÉF.

Pour Érope, il est vrai, j'aurais pu anns faiblesse Garder le souvenir d'un reste de tendresse; Mais, pour éteindre enfin (ant de ressentiments, Cette mère qui ni aine a tardé bieu long-temps. Erope n'a point part au crime de souv frère. Ces cinq derniers vers sont dans le texte de l'édition até-

réotype. (cc) Fin du troisième acte, dans l'édition de 1775:

SCÈNE IV.

HIPPODAMIE, ATRÉE, IDAS.

#### HIPPODAMIE.

Vous revoyez, mon fils, une mère affligée . Qui, tonjours trop sensible et tonjours outragée, Revient vous dire enfin, du pied des saints autels. Au nom d'Erope, au sien, des adieux éternels. La malheureuse Erope a désuni deux frères; Elle alluma les feux de ces funestes guerres. Source de tous les maux pelle fuit tous les yeux: Ses jours infortunés sont consacrés aux dieux. Sa douleur your trompait, ses secrets sacrifices De celui qu'elle fait n'étaient que les prémices. Libre au fond de ce temple, et loin de ses amants; Sa bouche a prononcé ses éfernels serments. Elle ne dépendra que du pouvoir céleste. Des murs du sanctuaire elle écarte Thyeste; Son criminel aspect eut souillé ce séjour. Qu'il parte pour mycène avant la fin du jour, Vivez , régnez beureux... Ma carrière est romplie : Dans ce tombeau sacré je reste ensevelie. Je devais cet exemple, au lieu de l'imiter.... Tont ce que je demande avant de vous quitter, C'est de vous voir signer cette paix nécessaire. D'une main qu'à mes yeux conduise un cœur sincère, Vous n'avez point encore accompli ce devoir. Nous allons pour jamais renoncer à nous voir: Séparons-pous tous trois, sans que d'un seul murmure Nous fassions un moment soupirer la næture.

#### ATRÉE.

A cet affront nouveau je ne m'attendais pas. Ma seinine ose en ces lieux s'arracher à mes bras! Vos autels, je l'avoue, ont de grands priviléges.... Thyeste les souilla de ses mains sacriléges.... Mais de quel droit Érope ose-t-elle y porter Ce téméraire vœu qu'ils doivent rejeter? Par des vœux plus sacrés elle me fut unie: Voulez-vous que deux fois elle me soit ravie, Tantôt par un perfide, et tantôt par les dieux? Ces vœux si mal conçus, ces serments odieux? Au roi comme à l'époux sont un trop grand outrage. Vous pouvez accomplir le vœu qui vous engage. Ceslieux faits pour votre age, au repos consacrés, Habités par ma mère en seront honorés. Mais Erope est coupable en suivant votre exemple: Erope m'appartient, et non pas à ce temple. Ces dieux , ces mêmes dieux qui m'ont donné sa foi , Lui commandent surtout de n'obeir qu'à moi. Est-ce donc Polémon, ou mon frère, ou vous-même, Qui pensez la soustraire à mon pouvoir suprême? Vous èles-vous tous trois en secret accordés Pour détruire une paix que vous me demandez? Qu'on rende mon épouse au maître qu'elle offense; Et si l'on me trahit, qu'on craigne ma vengcance.

#### HIPPODAMIE.

Vous interprétes mal une juste pitité
Que donnait à ses maux ma stérile amitié.
Votre mèce pour vous, du fond de ces retreites,
Forma toujours des vœux, tont cruel que vous êtes.
Entre Thyeste et vous, Érope sans secour,
N'avait plus que le ciel.... il était son r- cours,
Mais puisque vous daignet larecevoir encore,
Puisque vous lair reader cette main qui l'honore,
Et qu'enfin son épons daigne lui rapporter
Gu cœur dant ase, appas à voiavent sa flattet,

Elle doit en effet chérir votre clémence:
Je puis me plaindre à vous, mais son bonheur commence.
Cette auguste ertraite, asile des douleurs,
Où votre triste épouse aurait cachéres pleurs,
Courcnalde à moi seule, à mon sert, à mon âge,
Doit s'ouvrir pour la rendre à l'hymen qui l'engage,
Vous l'aimes, c'est asses. Sur moi, sur Polémou,
Vous concevies, mon fils, un injuste souppon.
Quels amis trouvera ce cœur dur et sérère,
Si vous vous édice de l'amour d'une mère?

#### ATRÉE.

Vous rendez quelque calme à mes esprits troublés. Vous m'ôter un fardeau dont mes seus accablés N'auraient point soutenu le poids insupportable. Oui, j'aime encore Érope; elle n'est point coupable, Oubliez mon courroux; c'est à vous que je doi Le jour plus épuré qui va luire pour moi. Puisque Érope en ce temple, à son devoir fidèle. A fui d'un ravisseur l'audace crimiuelle. Je peux lui pardonner; mais qu'en ce même jour De son fatal aspect il purge ce séjour. Je vais presser la fête, et je la crois heureuse: Si l'on m'avait trompé.... je la rendrais affreuse.

#### HIPPODAMIE, à Idas.

I das , il vous consulte , allez et confirmez Ces justes sentiments dans ses esprits calmés.

## SCÈNE V.

#### HIPPODANIE.

DISPARAISETE enfin . redoutables présages , Pressentiments d'horreur effrayantes images , Qui pour-uivez partout mon esprit incertain . e La race de Tantale a vaineu son destir. Elle «n a détourné la terrible justience».

## SCÈNE VI. HIPPODAMIE, EROPE.

#### ..... D. W.... F

HIPPODAMIE.

Berrii, votre bonheur pesse vofre eapérance.
No pensez plus, una fille, aux funébres apprèts
Qui dans ce sombre asile enterraient vos attraits.
Laissez là ces bandeaux, ces voiles de tristesse,
Dont'ja' u vi frissomer votre faible jennesse.
Il n'si ici de rang ni de place pour vous
Que le trône d'un puafre et le lit d'un époux.
Dáns tous vos droits, ma fille, heureussement rentrée,
Arpos clérit dans vous la compagne d'Airée;
Ne monitez à ses yeux que des yeux satisfaits;
D'un pas plus assuré marchez vers le palais;
Sur un front plus serciu posez le diadéma:
Atrée est ripoureus, violent; mais il aime.
Ma-fille, il faut régore.

ÉROPE.

Je suis perdue.... ah, dieux,

Qu'éntends-je, et quel muse a couvert vos beaux yeux N'éprouverai je ici qu'un éternel passage De l'espoir à la crainte, et du calme à l'orage?

#### ÉROPE.

Ma mèrel.... j'oix encore ainsi vous apceler ,
Et de trône et d'hymèn cesser de meparler ,
Et de trône et d'hymèn cesser de meparler ,
Et me sont point pour moi.... je vons en ferai juge.
Vous m'arrachez , madame , à l'unique reluge
Où je dus fuir Atree , et Thyeste , et mon cœur.
Vous me rendes au jour , le jonr m'est en horreur.
Un d'eu cruel, un dieu me sait et nous rassemble ,
Vous , vos chaits et moi, pour uous frapre ensemble.
Ne me consoles plus ; craignes de partager
Le sort qui me mennee, en voulant le changer....
C'en est fait.

HIPPODAMIE. Je me perds dans votre destinée; Mais ou ne vorra point Érope abandonnée

D'une mère en tout temps prète à vous consoler.

Ah! qui protégez-vous ?

HPPPODAMIP.

Où voulez vous aller?

Ale vous suis.

ÉROPE, Que de soins pour une crimiqelle!

HIPPODAMIE. Le fût-elle en effet, je ferai tout pour elle.

(dd) Après ce vers, Polémon ajoutait, dans l'édition de

Vous me voy's chargé des intérêts d'Argos,
De la gloire d'Altrée, et de voire repos.
Tandis qu'Hippodamie, avec persévérance,
Adoucit de son fils la sombre violence;
Que Thyeste alandonne un séjour dangereux,
Il deviendrait bieptôt fatal à tous les deux.
Vous dever sur ce prince avoir quelque puissance;
Le salut de vos jours dépend de son absence

(ee) N'obtiendront pas de moi que je trompe mon maître: Le sort en est joté...

MÉGARE.

Princesse, il va paraître.
Vous n'avez qu'un moment.

ÉROPE.

Ce mot me fail trembler.

MÉGARE. L'abime est sous vos pas.

ÉROPE.

N'importe, il faut parler.

MÉGARE.

Le voici.

#### SCÈNE V.

## ÉROPE, MÉGARE, ATRÉE, GARDES.

ATRÉE, après avoir fait signe à ses gardes et à Mégare de se retirez-

Ja la vois interdite, éperdue, etc. Cette variante a été adoptée dans le texte de l'édition stéréotype.

(ff) Édition stéréotype:

Chassez les traits sanglants dont il est déchiré.

(gg) Ibid.

Enfin de leurs forfaits j'ai connu la noirceur.

(hh) Fin du quatrième acte, dans l'édition de 1775:

Cessex, filles du Siyx, cessez, troupe infernale, D'épotivanter les yeux de mon aieul Tantalo: Sur Thyeste et sur moi venez vous acharner. Paraissez, dieux vengeurs, je vais vous étonnet,

## SCÈNE VII.

## ATREE, POLÉMON, IDAS.

## ATRÉS.

Jaas, exécnteace que je vais prescrire. Polémon, c'en est fait, tout co que jo puis dire. C'est que j'aurai l'orgusal de ne plus disputer Un court dont la conquête a dù peu me flatter. La paix est preférable à l'amour d'une femme; Aimsi qu'à mes états jo la rends à mon âme. Vous pouver à mon frère annoncer mes bienfaits.... Si yous les approuves, mes voux sont satisfaits.

#### POLÉMON.

Puisse un pareil desseiu, que je conçois à peine, N'être point en effet inspiré par la haine!

ATRÉE, en sortant.

Craignez-vous pour mon frère?

#### POLÉMON.

Oui, je crains pour tous deux. Seconde-moi, nature, éveille-toi dans eux. Que de ton feu sacré quelque faible étincelle Rallume de ta cendre une flamme nouvelle.

Du bonheur de l'état sois l'auguste lien. Nature, tu peux tout; les conseils ne font rich.

## (ii) ÉROPE.

Il est maître en ces lieux , nous sommes dans ses mains.

Les dieux nos protecteurs y sont seuls souverains,

Cette variante a passé dans le texte de l'édition stéréotype:

## (kk) Édition stéréotype:

Pourquoi tromperait: il par fant de fausseté L'espoir qu'il tait renaître au soin quill'a porté? Il cède à vos conscils; il pardonne à son frère; Il souffre cet hymen devenu nécessaire: Avec l'humanité, la première des lois, L'intérêt de l'état lui parle à haute voix; il faut bien qu'il l'écoute.

## (ll) Ibid.

Prononcez devant moi ce serment nécessaire.

## (mm) lbid.

Ce dépôt malheureux arrosé de mes larmes.

## (nn) Ibid.

Vous savez trop Érope, en tous les temps si chère.

(00) Voici les dernières seènes du cinquième acte, telles qu'elles ont été imprimées jusqu'iei.

## SCÈNE IV.

## POLÉMON, IDAS.

I DAS.

Vove ne les suivez pas?

POLÉMON.

Non, je reste en ces lieux, Et ces libations qu'on y va faire aux dieux, Ces apprêts, ces serments me tiennent en contrainte, Je vois trop de soldats entourer cette enceinte; Vous devez y reiller; je dois compte au sénal » Dres suites de la paix qu'il donne à cet état. Ayez soin d'empécher que tous ces satellites De nos parvis sacrés ne passent les limites. Que font-ils en ces lieux ?... Et vous, répondez-moi, Vous aimez la vertu, même en flattant le roi; Vons ne voudriez pas de la moindre injustice. Fâte-ce pour le servir, vous rendre le complice ?

#### AD AS.

C'est m'outrager, seigneur, que me le demande r.

POLÉMON.

Mais il règne; on l'outrage: il peut vous commander Ces actes de rigueur, ces effets de vengeance Qui ne trouvent souvent que trop d'obeissance.

IDAS.

Il n'oserait: sachez, s'il a de tels desseins, Qu'il ne les conffra qu'aux plus vils des humains, Osen-vous accuser le roi d'être parjure?

#### POLÉMON.

Il a dissimulé l'excès de son injure; Il gardo un froid silence: et depuis qu'il est roi, Ce cœur que j'ai formé s'est éloigné de moi. La vengeance en tout temps a souillé ma patrice La race de Pélops tient de la barbarie. Jamais prince en effet ne fut plus outragé. Ne vous a-t-il pas dit qu'on le verrait vengé? (\*)

IDAS.

Oui; mais depuis, seigneur, dans son âme ulcérée, Ainsi que parmi nons, j'ai vu la paix rentrée. A ce juste courroux dont il fut possédé, Par degrés à mes yeux le calme a succédé, Il est devant les dieux; déjà des sacrifices. Dans ce moment heur-cux, on goûte les prémices. Sur la coupé sacrée on va juver la paix Que vos soins ont donnée à nos ardents soubaits. (\*\*)

POLÉMON.

Achevons notre ouvrage; entrons, la porte s'ouvre; De ce saint appareil la pompe se découvre, (°a) La reine avec Érope avance en ce parvis, Au nom de nos deux rois à la fin réunis.

(\*) Ces variantes ont passé dans le texte de l'édition stéréstype, mais avec des changements et des réductions.

IDAS. Vons ne les suivez pas ?

POLÉMON.

Ces appréts, ces sermonts que l'en va sirce aux dieux, Vous rassurent, Idas, et redoublent ma crainte. Je vois trop de soldat entourer cette enceinte: Nous devons y eviller. Je dois compte au sénat Des suites de la paix qu'il donne à cet état. La vengeunce en tout temps a souillé ma patrie: La race de Pélops tient de la barbarie. Vous savez à quel point Atrée et outragé. Ne vous a-t-il pas dit qu'on le verrait vengé?

(\*\*) Meme édition :

Déjà des sacrifices
Dans ce moment heureux on offre les prémices.
De la coupe sacrée ils goûtent à l'autel,
Avant de célébrer le festin solennel.

(\*\*) Ici ou apporte l'autel avec la coupe. La reine, Érope et Thyeste se mettent à un des côtés. Polémon et Idas, en la saluant, se placent de l'autre. On apporte en ces lieux la coupe de Tantale; Puisse-t-elle à ses fils n'être jamais fatale!

#### SCÈNE V.

LES PRÉCÉDENTS : ATRÉE, dans le fond.

#### POLÉMON.

Je vois venir Atrée, et voici les moments On your allez tous trois prononcer les serments. (Atrée se plac : derrière l'autel. )

#### HIPPOD AMIE.

Vous les écoulerez , dieux souverains du monde , Dieux ! auteurs de ma race en malheurs si féconde . Vous les voulez finir; et la religion Forme enfiu les saints nœuds de la réunion Oui rend, après des jours de sang et de misère, Les peuples à leurs rois, les enfants à leur mère. Si du trône des cieux vous ne dédaignez pas D'honnorer d'un coup d'œil les rois et les états, Prodiguez vos faveurs à la vertu du juste. Si le erime est iei, que cette coupe auguste En lave la souillure, et demeure à jamais Un monument sacré, de vos nouveaux bienfaits. (à Atrée.)

Approchez-vous, mon fils. D'où naît cette contrainte, Et quelle horreur nouvelle en vos regards est peinte ?

## ATRÉE.

Peut-être un peu de trouble a pu renaître en moi, En voyant que mon frère a soupçonué ma foi. Des soldats de Mycène il a mandé l'élite.

#### THYESTE.

Je veux que mes sujets se rangent à ma suite; Je les veux pour témoins de mes serments sacrés , (\*) Je les veux pour vengeurs, si vous vous parjurez.

(\*) L'édition stéréotype porte:

De nos serments, elc.

#### HIPPODAMIE.

Ah! hannisses, mes fils, ces soupçons téméraires, Honteux entre des rois, éruels entre des frères, Tout doit être oublié: la plainte aigrit les cœurs, Rien ne doit de ce jour altérer les douceurs; Dans nos embrassements qu'enfin tout se répare.

(à Polémon.)

Donnez-moi cette coupe.

MÉGARE, accourant.

Arrêtez!

ÉROPF.

. . .

Ah! Mégare ,

Tu reviens sans mon fils!

MÉGARE, se plaçant près d'Érope. De farouches soldats Ont saisi cet enfant dans mes débilos bras.

ÉROPP.

Quoi! mon fils malheureux!

MEGARE.

Interdite et tremblante. Les dieux que j'attestais m'ont faissée expirante. Craignez tout.

THYESTE.

Ah! mon frère, est-ce ainsi que ta foi Se conserve à nos dieux, à tes serments, à moi ?... Ta main tremble en toucliant à la coupe sacrée'... (\*)

ATRÉE.

Tremble encor plus , perfide , et reconnais Atrée.

Dieux! quels maux je ressents! ô ma mère! ô mon fils!...
Je meurs!

(Elle tombe dans les bras d'Hippodamie et de Thyeste.)

(\*) L'édition stéréotype porte :

. . . . . . . . . . . . cette coupe sacrée!...

## POLÉMON.

Affreux soupcons , vous êtes éclaircis,

#### ATRÉE. (\*)

Tu meurs, indigne Érope, et tu mourras, Thyeste. Ton délestable fils est celui de l'inceste; Et ce vase contient le sang du malheureux ; J'ai voulu de ce sang vous abreuver tous deux. ( La nuit se répand sur la scene, et on entend le tonnerre; Atréstire son épée.)

Ce poison m'a vengé; glaive, achève ....

## Ah. barbare!

THE STE. Tu mourras avant moi.... la foudre nous sépare. (Les deux frères veulent courir l'un sur l'autre, le poignard à la main; Polemon et Idas les désarment.)

#### ATRÉE.

Crains la foudre et mon bras ; tombe , perfide , et meurs !

#### · HIPPODAM LE.

Monstres , sur votre mère épuisez vos fureurs : Mon sein vous a portés, je suis la plus coupable (Elle embrasse Erope, et se laisse tomber auprès d'elle sur una, banquette: les éclairs et le tonuerre redoubleut.)

#### THYESTE.

Je ne puis t'arracher ta vic abominable: Va, je finis la mienne.

#### ( Il se tue.) ATREE.

Attends , rival crucl ....

Le jour fuit, l'enfer m'ouvre un sépulcre éternels

(:) La fin decette pièce est ainsi rendue dans l'édition stérée types

#### POLEMON.

Affreux soupçons , vous êtes éclaircis.

#### ATRÉE.

J'ai rempli les destins d'Atrée et de Thyeste; J'ai moi-même égorgé ce fruit de votre inceste; al ce vase contient le sang du malbeureux.

"Je porterai ma haine au fond de ces abîmes , Nous y disputerons de malheurs et de crimes. Le séjour des fortaits , le séjour des tourments. 'Yous l'avez bu , ce sang , couple ingrat , couple affreux : Je suis vengé.

#### THYESTE.

Du moins tu me suivras, harbare!
Tu mourras avec moi... la foudre nous sépare....
(Il tombe suprès d'Érope.)
O ma femme! ô non fils!

#### HIPPODAMIE.

Monstre de cruanté,
Aciève; ouvre ce sein , ces flancs qui l'ont porté!
(On estend le tomerre, et le séndères couvreul la terre.)
Le soleil fuit..., la foudre éclaire tous tes crimes...
Les cufers sous nos pas entr'ouvreul teurs abimes....
Tantale, applaufis-tois tes borribles enfants,
Ainsi que tes forfaits, parlaquet tes tourments.

C'endant qu'in de l'impedamie parle, Atrès s'applic contre une colonne, et est abiné dans l'horreur de 30n désepoir.) Mon Airée est ton fils, tu dois le reconnaître; Et ses derniers neveux l'ésaleront peut-être. O Tautalel d'un pière les fait pour tes eufants. Je suis digne de toi, tu dois me reconnaître; Et unes derniers neveux m'ésaleront peut-être.

## NOTES.

(1) Vans du Timoléon de M. de Laharpe. Dans l'édition stéréotype, il est ainsi changé:

Helas! c'est bien souveut un malheur d'être mère.

FIN DES VARIANTES ET DE LA NOTE DES PÉLOPIDES.

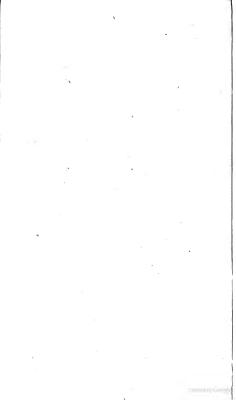

# DON PÈDRE,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

NON REPRÉSENTÉE.

## ÉPITRE DÉDICATOIRE

## A M. D'ALEMBERT,

SEGRÉTAIRE PERPÉTUEL DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, etc.;

PAR L'ÉDITEUR DE LA TRAGÉDIE DE DON PEDRE.

## Monsieur,

Vous étes assurément une de ces âmes privilégiées dont l'auteur de Don Pedre parle dans son discours (\*). Vous étes de ce petit nombre d'hommes qui savent embellir l'esprit géométrique par l'esprit de la littérature. L'Académic française a bien senti, en vous choisissant pour son secrétaire perpétuel, et en rendant cet hommage à la profondeur des mathématiques, qu'elle en rendait un autre au bon goût et à la vraie éloquence. Elle vous a jugé comme l'Académie des seiences a jugé monsieur le marquis de Condorcet; et tout le public a pensé comme ces deux compagnies respectables. Vous faites tous deux revivre ces ancieus temps où les plus grands philosophes de la Gréce enseignaient les principes de l'éloquence et de l'art dramatique.

Permettez, monsieur, que je vous dédie la tragédie de mon ami, qui, étant actuellement trop éloigné de la France, ne peut avoir l'honneur de vous la présenter lui-même. Si je mets votre nom à la tête de cette pièce, c'est parce que jai cru voir cu elleu nair de vérité assez, éloigné des lieux communs et de l'emphase que vous

réprouvez.

(\*) Voyez le Discours historique et critique qui suit.

Le jeune auteur, en y travaillant sous mes yeux, it y a un mois, dans une petite ville, loin de tout secours, n'était soutenu que par l'idée qu'il travaillait pour yous plaire.

Ut caneret paucis ignoto in pulvere verum.

Il n'a point ambitionné de donner cette pièce au théâtre. Il suit très bien qu'elle n'est qu'une esquisse; mais les portrails ressemblent: c'est pourquoi il ne la présente qu'aux hommes instruits. Il me disait d'ailleurs que le succès au théâtre dépend entièrement d'un acteur ou d'une actrice; mais qu'à la lecture il ne dépend que de l'arrêt équitable et sévère d'un juge et d'un écrivain tel que vous. Il sait qu'un homme de goût ne tolère aujourd'hui ni déclamation ampoulée de rhétorique, ni fade déclaration d'amour à ma princesse, encoromoins ces insipides barbaries en style visigolh, qui déchirent l'oreille sans jamais parler à la raison et au sentiment, deux choses qu'il ne faut jamais séparer.

Il désespérait de parvenir à être aussi correct que l'Asadémie l'éxige, et aussi intéressant que les loges le dissirent. Il ne se dissimulait pas les difficultés de construire une pièce d'intrigue et de caractère, et la difficulté encore plus grande de l'écrire en vers. Car enfin,
monsieur, les vers dans les langues modernes, étant
privés de cette mesure harmonieuse des deux seules belles langues de l'antiquité, il faut avouer que notre poésie ne peut se soutenir que par la pureté coutinue du
style,

Nous répétions souvent ensemble ces deux vers de Boileau; qui doivent être la règle de tout homme qui parle ou qui écrit:

Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin Est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain;

et nous entendions par les défauts du langage non seulement les solécismes et les harbarismes dont le théâtre a été infecté, mais l'obscurité, l'impropriété, l'insuffisance, l'exagération, la sécheresse, la dureté, la bassesse, l'euflure, l'incohérence des expressions. Quiconque n'a pas évité continuellement tous ces écueils ne sera jamais compté parmi nos poêtes.

Ce n'est que pour apprendre à écrire tolérablement en vers français que nous nous sommes enhardis à offirir ect ouvrage à l'Académie en vous le dédiant. J'en ai fait imprimer très peu d'exemplaires, comme dans un procès par écrit on présente à ses juges quelques mémoiros imprimés que le public lit rarement.

Je demande pour le jeune auteur l'arrêt de tous les académiciens qui ont cultiré assidument notre langue. Je commence par le philosophe inventeur, qui ayant fait une description si vraie et si éloquente du corps humain, connaît l'homme moral aussi bien qu'il observe l'homme physique (\*).

Je veux pour juge le philosophe profond qui a percé jusque dans l'origine de nos idées, saus rien perdre de sa sensibilité (\*\*).

Je veux pour juge l'auteur du Siége de Calais, qui a communiqué son enthousiasme à la nation, et qui, ayant lui-même composé une tragédie de Don Pèdre, doit regarder mon ami comme le sien, et non comme un rival.

J eveux pour juge l'auteur de Spartaeus, qui a vengé l'aumanité dans cette pièce remplie des traits dignes du grand Corneille: car la véritable gloire est dans l'approbation des maîtres de l'art. Vousavez dit que rarement un amateur raisomera de l'art avec autant de lumière, qu'um habile artiste ("\*"): pour moi, j'ai toujours vu

<sup>(&#</sup>x27;) M. de Buffon.

<sup>(\*\*)</sup> M. l'abbé de Condillac.

<sup>(\*\*\*)</sup> Essai sur les gens de lettres.

que les artistes seuls rendaient une exacte justice.... quand ils n'étaient pas jaloux.

A voir la vertu pleine en ses moindres effets;

C'est d'eux seuls qu'on reçoit la véritable gloire (')

Et je vous avourai que j'aimerais mieux le scul suffrage de celui qui a ressuscité le style de fiacine dans Mélanie, que de me voir applaudi nn mois de suite au théâtre (\*\*).

Je présente la tragédie de Don Pèdre à l'académicien qui a fait parler si dignement Bélisaire dans són admirable quinzième chapitre dicté par la vertu la plus pure, comme par l'éloquence la plus vraie, et que tous les princes doivent lire pour leur instruction et pour notre bonheur. Je la soumets à la saine critique de ceux qui, dans des discours couronnés par l'Académie, ontapprécié avec tant de goût les grands hommes du sicche de Louis XIV. Je m'en remets eutièrement à la décision de l'auteur éclairé du poëme de la Peinture, qui seul a donné jes vraies règles de l'art qu'il chante, et qui le commit à fond, ainsi que celui de la poésie.

Je m'en rapporte au traducteur de Vizgile, seul digne dele traduire parmi tous ceux qui l'ont teuté; à l'illistre auteur des Saisons, si supérieur à Thompson et à son sujet; tous juges irréfragables dans l'art des vers très peu connu, et qui ont été proclamés pour jamai

(\*) Acte V des Horaces.

(") J'ose dire hardiment que je n'ai point' vu de pièce mieux écrite que Mélanie. Ce mérite si rare à été senti par les étrangers qui apprennent notre laugue par principes et par l'usage. L'héritier de la plus vaste monarchie de notrehémisphère, étonné de n'entendre que très difficilement le jargon dequelques-uns de nos auteurs nouveaux, et d'entendre avec autant de plaisir que de facilité cette pièce de Mélanie, et l'éloge de Fénelon, a répandu sur l'auteur les hienfaits les plus honorables: il a fait par goût ce que Louis XIV fit autrefois par un noble amour de la gloire.

dans le temple de la gloire par les cris même de l'en-

Je suis bien persuadé que le jeune homme qui met sur la scène Don Pédre et Cueschin préférerait aux applaudissements passagers du parterre l'approbation réféchie de l'officier aussi instruit de cet art que de celui de la guerre, qui, ayant fait parler si noblement le célèbre connétable de Bourbon, et la plus célèbre chevalier Bayard, a donné l'exemple à notre auteur de na point prodiguer sa pièce sur le théâtre (\*).

Il souhaite, saus doute, d'être jugé par le peintre de Prançois Ier, d'autant plus que ce savant et profond historien sait mieux que personne que, si on dut appeler le roi Charles V habile, ce fut Henri de Transtamare qu'on dut nommer cruel.

Fattends l'opinion des deux académiciens philosophes, vos dignes confrères (\*\*), qui out confondu de làches et sots délateurs, par une réponse aussi énergique que sage et délicate, et qui savent juger comme écrire.

Voilà, monsieur, l'aréopage dont vous êtes l'organe, et par qui je voudrais être condamné ou absous, sijamais j'osais faire à mon tour une tragédie, dans un temps où les sujets des pièces de théâtre semblent épuisés; dans un temps où le public est dégoûté de tous ses plaisirs, qui passent comme ses affections; dans un temps où Fart dramatique est prêt à tomber en France, après le grand siècle de Louis XIV, et à être entièrement sacrifié aux ariettes, comme il l'a été en Italie après le siècle det Médicis.

#### (\*) M. de Guibert.

(") MM. Suard et l'abbé Arnaud. N. B. Il nous est tombé entre les mans depuis peu une réponse de M. l'abbé Arnaud à je no sais quelle prétendue dénonciation de je ne sais quel prétendu théologien, devant je ne sais quel prétendu tribuual. Guite réponse m'aparutrés supérioure à lous les ouvrages publémiques de l'autre Arnaud. Je vous dis à peu près ce que disait Horace :

Plotius et Varius, Mæcenas, Virgiliusque, Valgius et probet hæc Octavius, optimus atque Fuscus, et hæc utinam Viscorum laudet utorque, etc.

Et voyez, s'il vous plait, comme Horace met Virgile à côté de Mécène. Ce même sentiment échauffait Ovide dans les glaces qui couvraient les bords du Pont-Euxin, lorsque, dans sa dernière élégie de Ponto, il daigna essayer de faire rougir un de ces misérables folliculaires qui insultent à ceux qu'ils croient infortunés, et qui sont assez làches pour calomnier un citoyen au bord de son tombeau.

Combien de bous écrivains dans tous les genres sontils cités par Ovide dans cette élégie! comme il se coussile par le suffrage des Cotta, des Messala, des Tuscus, des Marius, des Gracchus, des Varus, et de tant d'autres dont il cousacre les noms à l'immortalité! comme il inspire pour lui la bienveillance de tout honnéte homme, et l'horreur pour un regratier qui ne sait être que détracteur!

Le premier des poètes italiens, et peut-être du monde eulier, l'Arioste (\*), nomme dans son quarante-sixème clamt tous les gens de lettres de son temps pour lesquels il travaillait, sans avoir pour objet la multitude. Il en nomme dix fois plus que je n'en désigne; et l'Italie n'en trouva pas la liste trop longue. Il n'oublie point les dames illustres, dont le suffrage lui était si cher.

Boileau, ce premier maître dans l'art difficile des vers français, Boileau, moins galant que l'Arioste, dit, dans sa belle épître à son ami, l'inimitable Racine:

Et qu'importe à nos vers que Perrin les admire, Que l'auteur de Jonas s'empresse pour les lire,

(') On ne le connaît guère en France que par des traductions très insipides en prose. C'est le m aître du Tasse et de La Fontaine. Pourra qu'ils sachent plaire au plus puissant des rois; Qu'à Chantilli Condé les lise quelquefois, Qu'Enghien en soit touché, que Colbert et Vivone, Que La Rochefoucauld, Marsillac et Pompone, Et cent autres qu'ieije ne puis faire entrer, A leurs traits délicats es laissent pénétrer.

J'avoue que j'aime mieux le Maccenas Virgiliusque, dans Horace, que le plus puissant des rois dans Boileau, parce qu'il est plus honde parce qu'il est plus honde. Le plus honde de mettre Virgile et le premier ministre de l'empire sur la mème ligne, quand il s'agit du goût, que de préférer le suffrage de Louis XIV et du grand Condé à celui des Coras et des Perrin; ce qui n'était pas un grand effort Mais enfin, monsieur, vous voyez que depuis Horace jusqu'à Boileau, la plupart des grands poètes ne chershet à plaire qu'aux esprits bien faits.

Puisque Boileau désirait avec taut d'ardeur l'approbation de l'immortel Colbert, pourquoi ne travaillerions-nous pas à mériter celle d'un homme qui a commencé son ministère mieux que lui, qui est beaucoup plus instruit que lui dans tous les arts que nous cultivons, et dont l'amitié vous a été si précicuse depuis long-temps, ainsi qu'à tous cenx qui ont eu le bonheur de le connaître (\*)? Pourquoi n'ambitionnerions-nous pas les suffrages de ceux qui ont rendu des services esseutiels à la patrie, soit par une paix nécessaire, soit par de très belles actions à la guerre, ou par un mérite moins brillant et non moins utile dans les ambassades, ou dans des parties essentielles du ministère?

Si ce même Boileau travaillait pour plaire aux La Rochfoucauld de son siècle, nous blâmerait on de souhaiter le suffrage des personnes qui font aujourd'hui tant d'honneur à ce nom? à moins que nous ne fussions tout-à-fait indignes d'occuper un moment leurs losirs.

Y a-t-il un seul homme de lettres en France qui ue se

<sup>(\*)</sup> M . Turgot.

sentit très encouragé par le suffrage de deux de vos confrères, dont l'un a semblé rappeler le siècle des Médicis, en cueillant les fleurs du Parnasse, avant de sièger dans le Vatican (\*); et l'autre, dans un rang non moins illustre, est toujours favorisé des Muses et des Gràces lorsqu'il parle dans vos assemblées, et qu'il y lit ses ouvrages (\*\*)? C'est en ce sens qu'Horace a dit:

Principibus placuisse viris non ultima laus est.

Je dis dans le même sens à un homme d'un grand nom, auteur d'un livre profond de la félicité publique; Mon ami doit être trop heureux si vous ne désapprouvez, pas Don Pèdre; c'est à vous de juger les rois et les connétables; j'en dis autant au magistrat qui entre aujourd'hui dans l'Académie; puisse-t-il être chargé un jour du soin de cette félicité publique (\*\*\*)!

J'ajouterai encore que le divin Arioste ne se borne pas à nopmer les hommes de son temps qui fessient honneur à l'Italie, et pour lesquels il écrivait; il nomme l'illustre Julie de Gomague, et la veuve immortelle du marquis de Pescara, et des princesses de la maison d'Est et de Malatesta, et des Borgia, des Sforce, des Trivulce, et surtout des dames célèbres seulement par leur esprit, leur goût et leur talent. On en pourrait faire autant che leur goût et leur talent, on en pourrait faire autant che rance, si on avait un Arioste. Je vous nommerais plus d'une dame dont le suffrage doit décider avec vous du sort d'un ouvrage, si je ne craignais d'exposer l'eur mérite et leur modestie aux sarcasmes de quelques pédants grossiers qui n'ont ni l'un ni l'autre, ou de quelques futlles petits-maitres qui pensent ridiculiser toute vertu par une plaisanterie.

Si un folliculaire dit que je n'ai donné de si justes éloges à ceux que je prends pour juges de mon ami qu'afia

<sup>(\*)</sup> M. le cardinal de Bernis.
(\*\*) M. le duc de Nivernois.
(\*\*\*) M. de Malesherbes.

de les lui rendre favorables, je réponds d'avance que je confirme ces cloges si mon ami est condamné. J'ai demandé pour lui une décision, et non des louanges.

Les folliculaires me diront encore que mon ami n'est passi jeune; mais je ne leur montrerai pas son extrait haptistaire. Ils voudront-deviner son nom; car c'est un très grand plaisir de satiriser les gens en personne: mais son nom ne rendrait la pièce ni meilleure ni plus mauvaise.

Le vôtre, monsieur, nous est aussi cher que vous l'avez rendu illustre; et, après votro amitié, vos ouvrages sont la plus grande consolation de ma vie. Agréez ou pardonnez cet hommage.

# DISCOURS HISTORIQUE ET CRITIQUE

SUR LA TRAGÉDIE DE DON PEDRE.

IL est très inutile de savojr quel est le jeune auteur da cette tragédie nouvelle, qui, dans la foule des pièces de thicktre dont l'Europe est accablé, ne pourra être lug ud d'un très petit nombre d'amateurs qui en parcourront quelques pages. Lorsque l'art dramatique est parvenu à sa perfection chez une nation éclairée, on le néglige: on se tourne avec raison vers d'autres études. Les Aristote et les Platon succèdent aux Sophocle et aux Euripide. Il est vrai que la philosophie devrait former le goût, mais souvent elle l'émousse; et, si vous exceptez quelques âmes privilégiéss, quiconque est profondément occupé d'un art est d'ordinaire insensible à tout le reste.

S'il est encore quelques esprits qui consentent à perdre une demi-heure dans la lecture d'une tragédie nou-

#### DISCOURS HISTORIQUE ET CRITIQUE. 227

velle, on doit leur dire d'abord que ce n'est point celle de M. Du Belloy qu'on leur présente. L'illustre auteur du Siége de Calais a donné au th'âtre de Paris une tragédie de Pierre-le-Cruel, mais ne l'a point imprimée. Il y a long-temps que l'auteur de Don Pèdre avait esquissé quelque chose d'un plan de ce sujet. M. Du Belloy, qui le sut, eut la condescendance de lui écrire qu'il renonçait en ce cas à le traiter. Dès ce moment, l'auteur de Don Pèdre n'y pensa plus, et il n'y a travaillé sur un plan nouveau que sur la fiu de 1774, lorsque M. Du Belloy a paru persister à ne point publier son ouvrage.

Après ce petit éclaircissement, dont le seul but est de montrer les égards que de véritables gens de lettres se doivent, nous donnons ce discours historique et critiqua tel que nous l'ayons de la main même de l'auteur de Don Pèdre.

Henri de Transtamare, l'un des nombreux bâtards du roi de Castille Alphonse, onzième du nom, fit à son frère et à son roi don Pédre une guerre qui rétait qu'une révolte, en se fesant déclarer roi légitime de Castille par sa faction. Guesclin , depuis connétable de France, l'aida dans cette entrervise.

Cet illustre Guesclin était a lors précisément ce qu'on appelait en Italie et en Espagne un condottiero. Il rassembla une troupe de handits et de brigands, avec lesquels il rançonna d'abord le pape Urbain IV, dans Avignon. Il fut entièrement défait à Navarette par le roi don Pèdre et par le grand Prince Noir, souverain de Guienne, dont le nom est immortel. Cétait ce même princa qui avait pris le roi Jean à Poitiers, et qui prit du Gueschin à Navarette. Henri de Transtamare s'enfuit en France. Cependant le parti des bàtards subsista toujours en Espagne. Transtamare, protégé par la France, eut le crédit de faire excommunier le roi son frère par le pape qui ségeait encore dans Avignon, et qui, depuis

peu, était lié d'intérêt avec Charles V et avec le hâtard de Castille. Le roi Don Pèdre fut solennellement déclaré bulgare et incrédule, ce sont les termes de la sentence; et ce qui est encore plus étrange, c'est que le prétexte était que le roi avait des maîtresses.

Ces anathèmes étaient alors aussi communs que les intrigues d'amour chez les excommunies et chez les excommuniants; et ces amours se mélaient aux guerres les plus cruelles. Les armes des papes étaient plus dangereuses qu'aujourd'hui: les princes les plus adroits disposaient de cés armes. Taniôt des souverains en étaient frappés, et tantôt ils en frappaient. Les seigueurs féodaux les achetiaient à grand prix.

La détestable éducation qu'on donnait alors aux hommes de tout rang et sans rang, et qu'on leur donna si long-temps, en fit des brutes féroces que le fanatisme déchainait contre tous les gouvernements, Les princes se fesaient un devoir sacré de l'usurpation. Un rescript donné dans une ville d'Italie, en une langue ignorée de la multitude, conférait un royaume en Espagne et en Norwège; et les ravissents des états, les déprédateurs les plus inhumains, plongés dans tous les crimes, étaient réputés saints, et souvent invoqués, quand ils s'étaient fait revêtir en mourant d'une robe de frère prècheur ou de frère minear.

M. Thomas, dans son discours h l'Académie, a dit « que les temps d'ignorance furent toujours les temps » des férocités. » J'aime à répêter des paroles si vraies, dont il vaut mieux être l'écho que le plagiaire.

Transtamare revint en Espagne, une bulle dans une main, l'épée dans l'autre. Il y ranima son parti. Le grand Prince Noir était malade à la mort dans Bordeaux; il ne pouvait plus secourir don Pèdre.

Guesclin fut envoyé une seconde fois en Espagne par le roi Charles V, qui profitait du triste état où le Prince Noir était réduit. Guesclin prit don Pedre prisonnier dans la bataille de Montiel, entre Tolède et Séville. Ce fut immédiatement après cette journée que Henri de Transtamare, entrant dans la tente de Guesclin, où l'oa gardait le roi son frère désarmé, s'écria: « Où est ce Juif, » ce fils de p.... qui se disait roi de Castille? » et il l'asassina à coups de poignard.

L'assassin, qui n'avait d'autre droit à la couronne que d'être lui-même ce Juif hâtard, titre qu'il osait donner au roi légitime, du cependant recomu roi de Castille; et sa maisou a régné toujours en Espague, soit dans la ligre masculine, soit par les femmes.

Il ne faut pas s'étomer après cela si les historiens ont pris le parti du vainqueur contre le vaincu. Ceux qui out écrit l'histoire en Espagne et en France n'ont pas été des Tacite; et M. Horace Walpole, envoyé d'Angleterre en Espagne, a en bien raison de dire dans ses Doutes ur Richard III, comme nous l'avons remarqué ailleurs : « Quand un roi heureux accuse seş ennemis; tous les » historiens s'empressent de lui servir de témoins. » Telle est la faiblesse de trop de gens de lettres; non qu'ils soient plus làches et plus bas que les courtisans d'un prince criminel et heureux, mais leurs lâchetés sout durables.

Si quelque vieux leude de Charlemagne s'avisait autrefois de lire un manuscrit de Frédegaire ou du moine de Saint-Gal, il pouvait s'écrier : a Ah, le menteur! » mais il s'en tenait là; personne ue relevait l'ignorance et l'absurdité du moine : il était cité dans les siècles suivants; il devenait une autorité; et don Ruinart rapportait son témoignage dans ses Actes sincères. C'est ainsi que toutes les légendes du moyen àge sont remplies des plus ridirales fables; et l'histoire ancienne assurément n'en est pis extempte.

Cenx qui mentent ainsi au genre humain sont encore suinase souvent par la sottise de la rivalité nationale. Il n'y a guère d'historien anglais qui ait manque d'occasion de faire la satire des Français, et quelquesois avec un peu de grossièreté. Véli et Villaret dénigrent les Anglais autant qu'ils le peuvent. Mézerai n'épargua jamais les Espaguols. Un Tite-Live ne pouvait connaître cette partialité; il vivait dans un temps où sa nation existait, scule dans le monde conn. Romanos rerum dominos; toutes les autres étaient à ses pieds. Mais aujourd'hui que notre Europe est partagée entre tant de dominations qui se balancent toutes; aujourd'hui que tant de peuples ont leurs grands hommes en tout genre, quiconque veut trop flatter son pays court risque de déplaire aux autres, si par hasard il en est lu, et doit peu s'attendre à la recounaissance du sien. On n'a jamais tant aimé la vérité que dans ce temps-ci : il ne reste plus qu'à latrouver.

Dans les querelles qui se sont élevées si souvent entre les cours de l'Europe, il est bien difficile de découvrir de quel côtéest le droit; et, quand on l'a reconnu, il est dangereux de le dire. La critique, qui aurait dù, depuis près d'un siècle, détruire les préjugés sous lesquels l'histoire est défigurée, a servi plus d'une fois à substituer de nonvelles erreurs aux anciennes. On a tant fait, que tout est devenu problématique, depuis la loi salique jusqu'au système de Law: et à force de creuser; nous ne savons plus où nous en sommes.

Nous ne connaissons pas seulement l'époque de la création des sept électeurs en Allemagne, du parlement en Angleterre, de la pairie en France. Il n'y a pas une seule maison souveraine dont on puisse fixer l'origine. C'est dans l'histoire que le chaos est le commencement de tout. Qui pourra remouter à la source de nos usages et de nos opinions populaires?

Pourquoi donna-t-on le surnom de bon à ce roi Jean qui commença son règne par faire mourir et sa présence son counétable sans forme de procès; qui assassina quatre principaux chevaliers dans Rouen; qui fut vainou par sa faute; qui céda la moitié de la France, et ruina l'autre?

Pourquoi donna-t-on à ce don Pèdre, roi légitime de Castille, le nou de cruel, qu'il fallait denner au hàtard Henri de Transtemare, assassin de don Pèdre et usurpateur?

Pourquoi appelle t-on encore bien-aimé ce malheureux Charles VI qui déshérita son fils en faveur d'un étranger ennemi et oppresseur de sa nation, et qui plougea tout l'état dans la subversion la plus horrible dont en ait conservé la mémoire? Tous ces surnoms, eu plutôt tous ces sobriquets, que les historiens répètent sans y attacher de sens, ne viennent-ils pas de la même cause qui fait qu'un marguillier qui ne sait pas lire répète les noms d'Albert-le-Grand, de Grégoire thaumaturge, de Julien l'apostat, sans savoir ce que ces noms signifient? Telle ville flut appelée la sainte, ou la superbe, dans la quelle il n'y eut ni sainteté ni grandeur; tel vaisseau fur nommé le foudroyant, l'invincible, qui fut pris en sortant du port.

L'histoire n'ayant donc été trop souvent que le récit des fables et des préjugés, quand on entreprend une tragédie tirée de l'histoire, que fait en ? l'auteur choisit la fable ou le préjugé qui lui plait devantage. Celui-ci, dans sa pièce, pourra regarder Scévola comme le respectable vengeur de la liberté publique, comme un héros qui punit sa main de s'être méprise en tuant un autre que le fatal ennemi de Rome; celui-la pourra ne sereprésenter Scévola que comme un vil espion, un assassin fauatique, un Poltrot, un Balthazar Gerard, un Jacques Clement. Des critiques penseront qu'il n'y a point eu de Scévola, et que c'est une fable, ainsi que toutes les histoires des premiers temps de tout peuple sont des fables; et ces critiques pourront bien avoir raison. Tel espagnol ne verra dans François Ier qu'un capitaine très courageux et très imprudent, mauvais politique, et

digues, combattant à outrance les uns contre les autres pour l'honneur de quelques princesses qui avaient très peu d'honneur. Tout ce qu'on peut faire de mieux (ca me semble) quand on s'amuse à les mettre sur la scène, c'est de dire avec Horace:

Seditione, dolis, scelere, atque libidine, et irâ, Iliacos intra muros peccatur et extra.

## FRAGMENT (\*)

D'UN DISCOURS HISTORIQUE ET CRITIQUE.

SUR DON PEDRE.

Les raisonneurs, qui sont comme moi sans génie, et qui dissertent aujourd'hui sur le siècle du génie, répètent souvent cette antitlièse de La Bruyère, que Racine a peint les hommes tels qu'ils sont, et Corneille tels qu'ils devraient être. Ils répètent une insigne fausseté : car jamais ni Bajazet, ni Xipharès, ni Britannicus, ni Hippolyte, n'ont fait l'amour comme ils le font galamment dans les tragédies de Racine; et jamais César n'a dû dire, dans le Pompée de Corneille, à Cléopatre, qu'il n'avait combattu à Pharsale que pour mériter son amour avant de l'avoir vue; il n'a jamais dù lui dire que son glorieux titre de premier du monde, à présent effectif. est ennobli par celui de captif de la petite Cléopatre, âgée de quinze ans, qu'on lui amena dans un paquet de linge. Ni Cinna ni Maxime n'ont dû être tels que Corneille les a peints. Le devoir de Ciuna ne pouvait être d'assassiner Auguste pour plaire à une fille qui n'existait point. Le devoir de Maxime n'était pas d'être amou-

<sup>(°)</sup> Ce fragment se trouvait imprimé à la suite de la tragédie de Dou Pèdre, dans les éditions précédentes.

#### FRAGMENT D'UN DISCOURS

234

reux de cette même fille, et de trahir à la fois Auguste, Cinna et sa maîtresse. Ce n'était pas là ce Maxime à qui Ovide écrivait qu'il était digne de son nom:

Maxime , qui tanti mensuram nominis imples.

Le devoir de Félix, dans Polyeucte, n'était pas d'être un làche barbare qui fesait couper le cou à son gendre,

Pour acquérir par là de plus puissants appuis Qui me mettraient plus haut cont fois que je ne suis.

On a beaucoup et trop écrit depuis Aristote sur la tragédic. Les deux grandes règles sont que les personnages intéressent, et que les vers soient bons; j'entends d'une bonté propre au sujet. Écrire en vers pour les faire mauvais est la plus haute de toutes les sottises.

On m'a vingt fois rebattu les oreilles de ce prétendu discours de Pierre Corneille: Ma pièce est finie; je n'ai plus que les vers à faire. » Ce propos fut teau par Ménandre plus de deux mille ans avant Corneille, si nous on croyons Plutarque dans sa question, « si les » Athéniens out plus excellé dans les armes que dans » les lettres? » Ménandre pouvait à toute force s'exprimer ainsi, parce que des vers de comédie ne sont pas les plus difficiles; mais dans l'art tragique, la difficulté est presque insurmontable, du moins chez nous.

Dans le siècle passé il n'y eut que le seul Racine qui écrivit des tragédies avec une pureté et une élégance presque continue; et le charme de cette élégance a été si puissant, que les gens de lettres et de goût lui ont pardoune la monotonie de ses déclarations d'amour, et la faiblesse de quelques caractères en fayeur de sa diction enchanteresse.

Je vois dans l'homme illustre qui le précéda, des sce. nes sublimes, dont ni Lopez de Véga, ni Calderou, ni Shakespeare, n'avaient même pu concevoir la moindre idée, et qui sont très supérieures à ce qu'on admira daus Sophocle et dans Euripide; mais aussi i'v vois des tée de barbarismes et de solécismes qui révoltent, et de froids raisonnements alambiqués qui glacent; j'y vois enfin vingt pièces entières dans lesquelles à peine y a-t-il au morceau qui demande grace pour le reste. La preuve incontestable de cette vérité est, par exemple, dans les deux Bérénices de Racine et de Corneille. Le plan de ces deux pièces est également mauvais, également indigne du théâtre tragique. Ce défaut même va jusqu'au ridicule. Mais par quelle raison est-il impossible de lire la Bérénice de Corneille ? par quelle raison est-elle audessous des pièces de Pradon, de Rioupérous, de Danchet, de Péchantre, de Pellegrin? et d'où vient que celle de Racine se fait lire avec tant de plaisir, à quelques fadeurs près ? d'où vient qu'elle arrache des larmes ?.... C'est que les vers sont bons: ce mot comprend tout, sentiment, vérité, décence, naturel, pureté de diction, noblesse, force, harmonie, élégance, idées profondes, idées fines, surtout idées claires, images touchantes, images terribles, et toujours placées à propos. Otez ce mérite à la divine tragédie d'Athalie , il ne lui restera rien ; ôtez ce mérite au quatrième livre de l'Énéide, et au discours de Priam à Achille dans Homère, ils seront insipides. L'abbé Dubos a très grande raison : la poésie ne charme . que par les beaux détails.

Si tant d'amateurs savent par cœur des morceaux admirables des Horaces, de Cinna, de Pompée, de Polyeucte, et quatre vers d'Héraclius, c'est que ces vers sont très bien faits; et si on ne peut lire ni Théodore, ni Pertharite, ni Don Sanche d'Arragon, ni Attila, ni Agésilas, ni Pulchérie, ni la Toison d'or, ni Suréna, etc. etc., c'est que presque tous les vers en sont détestables. Il faut être de bien mauvaise foi pour s'efforcer de les excuser contre sa conscience. Quelquefois même de misérables écrit vains ont osé donner des éloges à cette foule de pièces aussi plates que barbares, parce qu'ils sentaient bien queles leurs étaient écrites dans ce goût. Ils demandaient grâce pour eux-mêmes.

## PERSONNAGES.

DON PÉDRE, roi de Castille.
TRANS IAMARE, frère du roi, bâtard' légitimé.
DU GUESCLIN, général de l'armée française.
LÉONORE DE LA CERDA, princesse du sang.
ELVIRE, confidente de Léonore.

ALMEDE , MENDOSE , ALVARE , MONGADE , Surra.

La Scène est dans le palais de Tolède.





GUESCLIN.

Mais puisque vous régnez, mon œur en désespère.

Je m'en dis encore plus ... au crime abandonne!...

# HE TRARE

Mark of the

11 :2

. .

Pare

Chez les bountages



## DON PEDRE,

TRAGÉDIE.

## ACTE PREMIER.

## SCÈNE PREMIÈRE.

TRANSTAMARE, ALMEDE.

#### TRANSTAMARE.

De la cour de Vincenne aux remparts de Tolède, Tu m'es enfin rendu, cher et prudent Almède. Reverrai-je en ces lieux ce brave Du Guesclin?

ALMÈDE.

Il vient vous seconder.

#### TRANSTAMARE.

Ce mot fait mon destin.

Pour soutenir ma cause, et me venger d'un fière,
Le secours des Frauçais m'est encor nécessaire.
Des révolutions voici le temps fatal:
J'attends tout du roi Charle et de son général.
Qu'as-tu vu? qu'a-t on fait? Dis-moi ce qu'on prépare
Dans la coûr de Vincenne au prince Transtamare.

#### ALMÈDE.

Charle était incertain : j'ai long-temps attendu L'effet d'un grand projet qu'on tenait suspendu-Le monarque éclair é, prudent avec courage, Chez les bouillants Français peut-être le seul sage, A tous ses courtisans dérobant ses secrets, A pesé mes raisons avec ses intérêts. Enfin il vous protége; et sur le bord du Tage Ce valeureux Gueselin, ce héros de notre âge, Suivi de son armée, arrive sur mes pas.

#### TRANSTAMARE.

Je dois tout à son roi.

#### ALMÈDE.

'Ne vous y trompez pas. Charle, en vous soutenant au bord du précipice. Vous tend par politique une main protectrice; En divisant l'Espagne, afin de l'affaiblir, Il vent frapper dou Pèdre autant que vons servir: Pour son intérêt seul il entreprend la guerre. Don Pèdre eut pour appui la superbe Angleterre: Le fameux Prince Noir était son protecteur: Mais ce guerrier terrible, et de Gueselin vainqueur, Au milieu de sa gloire achevant sa carrière. Touche enfin, dans Bordeaux, à son heure dernière, Son génie accablait et la France et Gueselin; Et quand des jours si beaux touchent à leur déclin, Ce Français, dont le bras aujourd'hui vous seconde, Demeure avec éclat seul en spectacle au monde. Charle a choisi ce temps. L'Anglais tombe épuisé; L'empire a trente reis, et languit divisé; L'Espagnol est en proie à la guerre civile; Charle est le seul puissant; et, d'un esprit tranquille, Ébranlant à son gré tous les autres états, Il triomphe à Paris sans employer son bras.

#### TRANSTAMARE.

Qu'il exerce à loisir sa politique habile. Qu'il soit prudent, heureux; mais qu'il me soit utile.

ALMÈDE.

Il vous promet Valence et les vastes pays

Que vons laissait un père, et qu'on vous a ravis; Il vous promet surtout la main de Léonore, Dont l'hymen à vos droits va réunir encore Ceux qui lui sont transmis par les rois ses aleux.

#### TRANSTAMARE.

Léonore est le bien le plus cher à mes yeux. Mon père, tu le sais, voulut que l'hyménée Fit revivre par moi les rois dont elle est née. Il avait gagné Rome, elle approuvait son choix; Et l'Espagne à genoux reconnaissait mes droits. Dans un asile saint Léonore enfermée Fuyait les factions de Tolède alarmée; Elle fuyait don Pèdre .... Il la fait enlever. De mes biens, en tout temps, ardeut à me priver, Il la retient iei eaptive avec sa mère. Voudrait-il seulement l'arracher à son frère ? Croit-il, de tant d'objets trop henreux séducteur, De ce cœur simple et vrai corrompre la candeur? Craindrait-il en secret les droits que Léonore Au trône eastillan peut conserver encore? Prétend-il l'épouser, ou d'un nouvel amour Étaler le seandale à son indigne cour ? Veut il des La Cerda déshonorer la fille, La traîner en triomphe après Laure et Padille; Et, d'un peuple opprimé bravant les vains soupirs, Insulter aux humains du sein de ses plaisirs?

#### ALMÈDE.

Les femmes, en tous lieux souveraines suprêmes, Ont égaré des rois; et les cours sout les mêmes. Mais peut-être Guesclin dédaignera d'entrer Dans ces petits débats qu'il semblait ignorer. Son esprit mâle et ferme, et même un peu sauvage, Des faiblesses d'amour entend peu le langage. Bonoré par son roi du nom d'ambassaleur, Il soutiendra vos droits avant que sa valeur Se serve ici pour vous , dignement occupée, Des dernières raisons, les canons et l'épée. Mais jusque-là don Pèdre est le maître en ces lieux.

#### TO ANST A MAR E.

Lui, le maître! ah! hientôt tu nous connaîtras mieux. Il veut l'être eu effet; mais un pouvoir suprême S'élève et s'affermit au dessus du roi même. Dans son propre palais les états eonvoqués Se sont en ma faveur hautement expliqués; Le sénat eastillan me promet son suffrage. A don Pèdre égalé, je n'ai pas l'avantage D'être né d'un hymen approuvé par la loi ; Mais tu sais qu'en Europe on a vu plus d'un roi, Par soi même élevé, faire oublier l'injure Qu'une loi trop injuste a faite à la nature. Tout est au plus heureux, et c'est la loi du sort. Un bâtard, échappé des pirates du Nord, A soumis l'Angleterre; et, malgré tous leurs crimes, Ses heureux descendants sont des rois légitimes ; J'ose attendre en Espagne un aussi grand destin.

#### ALMÈDE.

Gueselin vous le promet; et je me flatte enfin Que don Pèdre à vos pieds peut tomber de son trêne, Si le Français l'attaque, et l'Anglais l'abandome.

#### TRANSTAMARE.

Tout annonce sa chute; on a su soulever
Les esprits mécontents qu'il n'a pe capiver.
L'opinion publique est une arme puissante;
J'en aiguise les traits. Le ligue menaçante
Ne voit plus dans son roi qu'en tyran crimind;
Il n'est plus désigné que du nom de cruel.
Ne-me demande point si c'est avec justice:
Il faut qu'en le déteste afin qu'en le punisse,

La haine est sans scrupule: un peuple révolté Écoute les rumeurs, et non la vérité. On avilit ses mœurs, on noircit sa conduite: On le rend odieux à l'Europe séduite; On le poursuit dans Rome à ce vieux tribunal Qui, par un long abus, peut-être trop fatal, Sur tant de souverains étend son vaste empire. Je l'y fais condamner'; et je puis te prédire Oue tu verras l'Espagne, en sa crédulité, Exécuter l'arrêt dès qu'il sera porté. Mais un soin plus pressant m'agite et me dévore. A ses sacrés autels il ravit Léonore: De cette cour profane il faut bien la sauver: Arrachous-la des mains qui m'en osent priver. Sans doute il s'est flatté du grand art de séduire, De sa vaine beauté, de ce frivole empire Qu'il eut sur tant de cœurs aisés à conquérir : Tout cet éclat trompeur avec lui va périr. Peut-étre qu'aujourd'hui la guerre déclarée Vers la princesse ici m'interdirait l'entrée; Profitons du seul jour où je puis l'enlever. Va m'attendre au sénat: je cours t'y retrouver; Nous y concerterons tout ce que je dois faire Pour ravir Léonore et le trône à mon frère. La voici: le destin favorise mes vœux.

## SCÈNE II.

TRANSTAMARE, LÉONORE, ELVIRE.

LÉONOR E.

Paince, en ces temps de trouble, en ces jours malheureux, Je n'ai que ce moment pour vous parler encore. Bientôt vous connaîtrez ce qu'était Léonore, Quelle était sa conduite et son nouveau devoir: Mais au palais du roi gardez de me révoir. Je veux, je dois sauver d'une guerre intestine Et vous et tout l'état penchant vers sa ruine. Le roi vient sur mes pas; l'ignore ses projets; Il donne, en frémissant, quelques ordres eccrets: Il vous nomme, il s'emporte; et vous devez connaître Quel sort on se prépare en luttant contre un maître. Je vous en avertis: épargnez à ses yeux D'un superbe ennemi l'aspect injurieux. C'est ma scule prière.

#### TRANSTAMARE.

Ah! qu'osez-vous me dire?

Ce que je dois penser, ce que le ciel m'inspire.

#### TRANSTAMARE.

Quoi! vous que le ciel même a fait naître pour moi, Dout mon père, en mourant, me destina la foi, Vous, dont Rome et la France ont conclu l'hyménée, Vous que l'Europe entière à moi seul a donnée, Je ne vous reverrais que pour vous éviter! Vous ne me parleriez que pour mieux m'écarter!

#### LÉONORE.

Le devoir, la raison, votre intérêt l'exige. Tont ce que j'aperçois m'épouvante et m'afflige. Seigneur, d'assez de sang nos champs sont inondés, Et vous devez sentir ce que vous hasardez.

#### TRANSTAM ARE.

Je sais bien que don Pèdre est injuste, intraitable, Qu'il peut m'assassiner.

#### LEONORE.

Il en est incapable.

A l'insulter ainsi c'est trop vous appliquer.
Puisse enfin la nature à tous deux s'expliquer!

Elle parle par moi; seignent, je vous conjure De ne point faire au roi cette nouvelle injure. Ménagez, évitez votre frère offensé; Violent comme vous, profondément blessé: Ne vous efforcez point de le rendre implacable; Laissez-moi l'apaiser.

#### TRANSTAMARE.

Non: chaque mot m'aceable. Je vous parle des nœuds qui nous ont engagés; Et vous me répondez que vous me protégy.z! Je ne vous connais plus. Que cette cour altère. Vos premiers scatiments et votre caractère!

#### LÉONOR E.

Mes justes sentiments ne sont point démentis: Je chérirai le saug dont nous sommes sortis; Et les rois nos aïeux vivront dans ma mémoire. Pour la dernière fois si vous daignez m'en croire, Dans son propre palais gardez vous d'outrager Celui qui règne encore, et qui peut se venger.

TRANSTAMARE.

Que vous importe à vous que mon aspect l'offense?

Je veux qu'envers un frère il use de clémence.

TRANSTAMA É.

La clémence en don Pèdrel éparguez-vous ce soia:
De la mienne bientôt il peut avoir besoin.
Je n'en dirai pas plus : mais, quoi que j'exécute,
Léonore est un bien qu'un tyran une dispute :
Léonore est un bien qu'un tyran une dispute;
Vous me verrez mourir plutôt que vous céder.
Vous me verrez mourir plutôt que vous céder.

## SCÈNE III.

#### LÉONORE, ELVIRE.

LÉONORE.

Où me suis-je engagée?

Je frémis des périls où vous êtes plongée, Entre deux eunemis qui, s'égorgeant pour vous, Pourront daus le combat vous percer de leurs coups. Promise à Transtamare, à son frère donnée, Prête à former ces nœnds d'un secret hyménée, Dans l'orage qui gronde en ce triste séjour, Quelle cruelle fête, et quel temps pour l'amour!

Elvire, il faut t'ouvrir mon âme tout entière. Je voulais consacrer ma pénible carrière Au vénérable asile ou, dans mes premiers jours, J'avais goûté la paix loin des perfides cours. Le sombre Transtamare, en cherchant à me plaire, M'attachait encor plus à ma retraite austère. D'une mère sur moi tu connais le pouvoir; Elle a détruit ma paix, et changé mon devoir. Dans les dissensions de l'Espagne affligée, An parti de don Pedre en secret engagée, Pleine de cet orgneil qu'elle tient de son sang, Elle me précipite en ce suprême rang : Elle me donne au roi. Le puissant Transtamare Ne pardonnera point le coup qu'on lui prépare. Je replonge l'Espagne en un trouble nouveau; De la guerre, en tremblant, j'allume le flambean, Moi, qui de tout mon sang aurais voulu l'éteindre. Plus on croit m'élever, plus ma chute est à craindre. Le roi, qui voit l'état contre lui conjuré, Cache encor mon secret dans Tolède ignoré:

Notre cour le soupconne, et paraît incertaine. Je me vois exposée à la publique haine, Aux fureurs des partis, aux bruits ealomnieux; Et. de quelques côtés que je tourne les yeux, Ce trône m'épouvante.

#### DVIRZ.

Ou je suis abusée, Ou votre âme à ecchoix ne s'est point opposée. Si les périls sont grands, si, dans tous les états, Les cours ont leurs dangers, le trône a ses appas.

#### LÉ ON ORE.

Jamais se rang du roi n'éblouit ma jeunesse. Pent-être que mon eœur, avec trop de faiblesse. Admira sa valeur et ses grands sentiments. Je sais quel fut l'execs de ses égarements; J'en fiémis: mais son âme est noble et généreuse; Elvire, elle est sensible antant qu'impétueuse; Et, s'il m'aime en effet, j'ose encore espérer Que des iones moins affreux pourront nous éclairer. L'auguste La Cerda, dont le ciel me fit naître; M'inspira ce projet en me donnant un maître. Ali! si le roi voulait, si je pouvais un jour Voir ce trône ébranlé raffermi par l'amour ! Si, comme je l'ai eru, les femmes étaient nées Pour calmer des esprits les fougues effrénées, Pour faire aimer la paix aux féroces humains, Pour émousser le fer en leurs sanglantes mains ! Voilà ma passion, mon espoir, et ma gloirc.

#### LVIRE

Puissicz-vous remporter cette illustre victoire! Mais elle est bien donteuse; et je vous vois matcher Sur des feux que la cendre à peine a pu cacher.

#### LÉONORE.

J'ai peu vu cette cour, Elvire, et je l'abhorre.

18 \*

Quel séjour orageux! mais il se pent encore Que dans le cœur du roi je réveille aujourd'hui Les premières vertus qu'on admirait en lui. Ses maîtresses peut-être ont corrompu son âme, Le fond en était pur.

ELVIRE.

Il vient à vous, madame:

Osez done parler.

## SCÈNE IV.

DON PÈDRE, LÉONORE, ELVIRE.

#### LÉONORE.

Sire, ou plutôt cher époux, Souffrez que Léonore embrasse vos genoux.

(Illa rotient.)
Ma mère est votre sang, et sa man m'a donnée
Au maître généreux qui fait ma destinée.
Vous avez exigé qu'aux yeux de votre cour
Ce grand évènement se cache encore un jour;
Mais vous m'avez promis de m'accorder la grâce
Qu'implorerait de vous mon excusable audace.
Puis-je la demander?

#### DON PÈDRE.

N'ayez point la rigueur De douter d'un empire établi sur mon cœur. Votrecouronnement d'un seul jour se differe; Il me faut ménagerun sénat téméraire, Un peuple effarouché: mais ne redoutez rien. Parlez, qu'exigez-vous?

#### LÉONORE.

Votre bonheur, le mien, Celui de la Castille; une paix nécessaire. Seigneur, vous le savez, la princesse ma mère M'a remise en vos mains dans un espoir si beau.
Les ans et les chagrins l'approchent du tombeau.
Je joins ici ma voix à sa voix expirante;
Comme elle, en ces moments, la patrie est mourante.
La discorde en fureur en ces lieux alarmés
Peut se calmer encor, seigneur, si vous m'aimez.
Ne m'ouvrez point au trôue un hotrible passage
Parmi des flots de sang, au milieu du carnage;
Et puissent vos sujets, béuissant votre loi,
Par vous rendus heureux, vous aimer comme moi!

DON PEDRE.

Plus que vous ne pensez votre discours me touche; La raison, la vertu parlent par votre bonche. Hélas! vous êtes jeune, et vous nesavez pàs Qu'un roi qui fait le bien ne fait que des ingrats. Allez, des factieux n'aiment ja mais leur maître: Quoi qu'il puisse arriver, je le suis, je veux l'être; Ils subiront mes lois: mais daignez m'en donner; Vous pouvez tout sur moi; que faut-il?

LÉONORE.

Pardonner.

DON PEDRE.

A qui?

LÉONORE.

Puis-je le dire?

DON PEDRE.

Eh bien?

LÉONORE.

A Transtamare.

DON PÈDRE.

Quoi! vous me prononcez le nom de ce barbare ! Du criminel objet de mon juste courroux! LÉONORE.

Peut-être il est puni; puisque je suis à vous. Alphonse votre père à sa main m'a promise; il hui donna Valence, et vous l'avez conquise. Je hui port-is pour dot d'assez vastes états. Il les espère encore, et n'eu jouira pas. Sire, je ne veux point que la France jalouse, Votre sénat, les grands, accusent votre épouse-D'avoir immolé tout à son ambition, Et de n'être en vos bras que par la trahison. De ces soupeons affreux la triste iguominie Empoisonnerait trop ma malheureuse vie.

DON PEDRE.

Écoutez : je vous aime; et ce sacré lien; En vous donnant à moi, joint votre honneur au micn. Sachez qu'il n'est ici de perfide et de traître Que ce prince rebelle, et qui s'obstine à l'être. Trompé par une femme, et par l'age affaibli, Mettant près du tombeau tous mes droits en oubli-Alphonse, mauvais roi, non moins que mauvais pere ( Car je parle sans feinte, et ma bouche est sincère ), Alphonse, en égalant son bâtard à sou fils, Nous fit imprudemment pour jamais ennemis. D'une province entière on fesait son partage; La moitié de mon trône était son héritage. Que dis-je? on yous donnait!... Plus juste possesseur. J'ai repris tous mes biens des mains du ravisseur. Le traître, avec Guesclin vaineu dans Navarette, Par une fausse paix réparant sa défaite, Attire à son parti nos peuples aveuglés. Il impose au sénat, aux états assemblés; Faible dans les combats, puissant dans les intrigues, Artisan ténébreux de fraudes et de brignes, Il domine en secret dans mon propre palais. Il creit déjà régner. Ne me parlez jamais

De ce dangereux fourbe et de ce téméraire : Cessez.

LÉONORE.

Je vous parlais, seigneur, de votre frère.

DON PEDRE.

Mon frère! Transtamare!... il doit n'être à vos yeux Qu'un opprobre nouveau du sang de nos aïeux, Un enfane d'adultire, un rejeton du crime: Et l'étrange intérêt qui pour lui vons anime Est un conp plus cruel à mon esprit blessé Que tous ses attentats qui m'ont trop offensé.

LÉONORE.

De quoi vous plaignez-vous, quand je le sacrifie?
Quand, vous dounant mon cœur, et hasardant ma vie,
Mon sort à vos destins s'abandonne aujourd'hui?
Ma tendresse pour vous et ma pitié pour lui
A vos yœux irrités sont-elles une offense?
Je vous vois menacé des armes de la France:
Les états, le séuat, unis contre vos droits,
Ont élevé déjà leur redoutable voix.
M'est-il donc défendu de craindre un tel orage?

DON PÈDRE.

Non; mais rassurez-vous du moins sur mon courage.

· LÉONORE.

Vous n'en avez que trop ; et , dans ces jours affreux, Ce courage, peut-être, est funeste à tous deux.

DON PÈDRE.

Rien n'est funcste aux rois que leur propre faiblesse.

LÉONORE.

Ainsi votre refus rebute ma tendresse : A peine l'hyménée est près de nous unir, Je vous déplais, seigneur, en voulant vous servir. DON PEDRE.

Allez plaindre don Pèdre, et flatter Transtamare.

Ah! vous ne craignez point que mon esprit s'égare Jusqu'à le comparer à don Pèdre, à mon roi. Je vous parlais pour vous. pour l'Espagne, et pour moi : Je vois qu'il fant suspendre une plainte indiscrète; Qu'une femme est esclave, et qu'elle n'est point faite. Pour se jeter, seigneur, entre le peuple et vous. J'ai ern que la prière apaisait le courroux; Qu'on pouvait opposer à vos armes sanglantes De la compassion les armes innocentes..... Mais je dois respecter de si grands intérêts..., J'avais trop présumé.... Je sors, et je me tais.

## SCÈNE V.

DON PÈDE E.

Qu'une telle démarche et m'étonne et m'offense!
Transtamare avec elle est il d'intelligence?
M'aurait-elle trompé sous le voile impesteur
Qui faseinait mes yeux par sa fansse eandeur?
Croit-elle, en abusant du pouvoir de ses chairmes,
Vaincre par sa faiblesse, et m'arracher mes armes?
Est-ce amour? est-ce crainte? est-ce une trahison?
Quels nouveaux attentats confondent ma raison!
Régnéje, juste ciell et respiré-je cucore?
Tont m'abandonnerait!... et jusqu'à Léonore!...
Non.... je ne le crois point... mais mon cœur est percé.
Monarque malleureux, amant trop offensé,

Oppose à tant d'assauts un cœur inébraulable; Mais surtout garde toi de la trouver coupable.

FIN DU PREMIER ACTE.

## ACTE II.

## SCÈNE PREMIÈRE.

LÉONORE, ELVIRE.

#### LÉONORE.

Je n'avais pas connu, jusqu'à ce triste jour,
Le danger d'être sim; le et d'ignorer la cour.
Le vois trop qu'en effet il est des conjoneturés
Où les cœurs les plos droits, les vertus les plus pures,
Ne servent qu'à produire un indigne soupçon.
Dans ces temps malheurenx tout se tourne en poison.
An fond de mes déserts pourquoi n'a-t-on eherchée?
Au séjour de la paix pourquoi suis-je arrachée?
Ah! si l'on connaissait le néant des grandeurs,
Leurs tristes vanités, leurs fantômes trompeurs,
Qu'on en détesterait le brillant esclavage!

#### ELVIRI

Ne pensez qu'à don Pèdre, au nœud qui vous engage. Songez que, dans ces temps de trouble et de terreur, De lui seul, après tout, dépend votre bonheur.

#### LÉONORE.

Le bonheur! ah! quel mot ta bouche me prononce! Le bonheur! à nos yeux l'illusion l'annonce, L'illusion l'emporte, et e'senfuit loin de nous. Mon malheur, chère Elvire, est d'aimer mon époux; Il m'entraîne en tombant, il me rend la victime D'un peuple qui le hait, d'un sénat qui l'opprime, D'eTranstamare enfin, dont la témérité Ose me reprocher une infidélité; Comme si, de mon cœur s'étant rendu le maître, Par ma lâche inconstance il eût cessé de l'être, Et si, déjà formée aux vices de la cour, Je trahissais ma foi par un nonvel amour! C'est h surtout, c'est là l'insupiortable injure Dont j'ai le plus senti la profonde blessure.

## SCÈNE II.

LÉONORE, ELVIRE, TRANSTAMARE, SUITE.

#### TRANSTAMARE

Out, je vous poursuivrai dans ces murs odieux, Souildés par mes tyrans, et pleins de nos aieux; Ces lieux où des états l'autorité sarcée A toute heure à mes pas donne une libre entrée; Où ce roi croit dieter ses ordres absolus, Que déjà dans Tolède on ne reconnaît plus. C'est dans le sénat même assis pour le détruire, C'est au temple, en un mot, que je veux vous conduire; C'est là qu'est votre homener et votre sârtéé, C'est là qu'est votre homener et votre sârtéé, C'est là que votre amant vous rend la liberté.

#### LÉONORE.

De tant de violence indignée et surprise,
Fidèle à mes devoirs, à mon maître soumise,
Mais écoutant encore un reste de pitié
Que cet excès d'audace a mal justifié,
Je voulais vous servir, vous repprocher d'un frère,
Rappeler de la paix quelque ombre passagère.
De ces vœux mal conqus mon cœur fut occupé;
Mais tons deux, à l'envi, vous l'avez détrompé.
Dans ces tristes moments, tout ce que je puis dire,
C'est que mon sang, mon Dion, ce jour que je respire,
Ce palais où je suis, tout m'impose la lei
De chérir ma patrie, et d'obér au rei.

#### TRANSTAMARE.

Il n'est point votre roi; vous êtes mon épouse; Vous n'échapperez point à ma fureur jalouse. Oui, vous m'appartenez: la pompe des autels, L'appareil des flambeaux, les serments solennels, N'ajoutent qu'un vain faste aux promesses sacrées Par un père et par vous dès l'enfance jurées. Ces nœuds, ces premiers nœuds dont nous sommes liés, N'ont point été par vous encor désavoués: Rome les consacra; rien ne pent les dissoudre: N'attirez point sur vous les éclats de sa foudre. Quoi! l'air empoisonné que nous respirons tous A-t-il dans ce palais pénétré jusqu'à vous? Pourriez-vous préférer à ce nœud respectable La vanité trompeuse et l'orgueil méprisable De captiver un roi dont tant d'autres beautés Partageaient follement les infidélités? Vous n'avilirez point le sang qui vous fit naître, Jusqu'à leur disputer la conquête d'un traître, D'un monarque flétri par d'indignes amours; Et qui, si l'on en croit de fidèles discours; Jaloux sans être tendre, a, dans sa frénésie, De sa femme au tombeau précipité la vie.

LÉONORE.

Quoi! vous cherchez sans cesse à le calomnier!

TRANSTAMARE

Et vous vous abaissez à le justifier! Tremblez de partager le poids insupportable Dont la haine publique a chargé ce coupable. Il faut me suivre; il faut dans les bras du sénat....

LÉONORE.

Si vous entrepreniez cet horrible attentat, Si vous osiez jamais....

THÉATRE, TOME VII.

## SCÈNE III.

LÉONORE, TRANSTAMARE, sur le devant, avec sa suite; DON PÈDRE, dans le fond, avec la sienne; MENDOSE.

> DON PÈDRE, à Mendose, dans l'enfoncement. Tu vois ce téméraire,

Qui jusqu'en ma maison vient braver ma colère; Ce protégé de Charle. Il vient à ses vainqueurs Apporter des Français les insolentes mœurs.... Aux yeux de la princesse il ose ici paraître! Sans frein, sans retenue, il marche, il parle en maître....

Comte, un tel entretien ne vous est point permis.
Dans la foule des grands. à votre rang admis,
Vons pourrez, dans les jours de pompe solennelle,
Vous présente de loin, prosterné devant elle.
Entrez dans le sénat, prenez place aux états;
La loi vous le permet; je ne vous y erains pas;
Vous y pouvez tramer vos cabales secrètes:
Mais respectez ces lieux, et songez qui vous êtes.

## TRANSTAMARE.

Le fils du dernier roi prend plus de liberté; Il s'explique en tous lieux; il peut être écouté; Il peut offrir sans crainte un pur et noble hommage. Rome, le roi de France, et des grands le suffrage, Ont quelque poids encore, et pourront balancer Tout ce qu'à ma poursuite on voudrait opposer. Léonore est à moi, sa main fut mon partage.

Et moi. je vous défends d'y penser davantage.

Vous me le défendez ?

DON PÈDRE.

#### TRANSTAMARE.

De mes ennemis
Les ordres quelquesois m'ont trouvé peu soumis.

#### DON PEDAR.

Mais quelquefois anssi, malgré Rome et la France, En Castille on punit la désobéissance.

#### TRANSTAMARE.

Le sénat et mon bras m'affranchissent assez De ce grand châtiment dont vous me menacez:

#### DON PEDRE.

Ils vous ont mal servi dans les champs de la gloire: Vous devriez du moins en garder la mémoire.

Les temps sont bien changés. Vos maîtres et les miens, Les états, le sénat, tous les vrais citoyens, Ont enfin rappelé la liberté publique: On ne redoute plus ce pouvoir tyrannique, Ce moustre, votre idole, horreur du geure humain, Que votre orgueil trompé vent rétablir en vain. Vous n'êtes plus qu'un homme avec un titre auguste, Premier suiet des lois, et forcé d'être juste.

#### DON PÈDRE.

Eh bien! crains ma justice, et tremble en tes desseins.

#### TRANSTAMARE.

S'il en est une au ciel, c'est pour vons que je crains: Gardez-vous de lasser sa longue patience.

DON PEDRE, tirant à moitié son épée.

Tu mets à bout la mienne avec tant d'insolence. Perfide! défends-toi contre ce ser vengeur.

TRANSTAMARE, mettant aussi la main à l'épée. Sire, oscriez-vous bien me faire cet honneur? LÉQNORE, se jetant entre eux, tandis que Mendose et Almède les séparent.

Arrêtez, inhumains! cessez, barbates frères!
Cieux tiojours offensés! destins toujours contraires!
Verraije en tous les temps ces deux infortunés
Prêts à souiller leurs mains du sang dont ils sont nés ?
N'entendront-ils jamais la voix de la nature ?

DON PÈDRE.

Ah! je n'attendais pas cette nouvelle injure, Et que, pour dernier trait, Léonore aujourd'hai Pût, en nous égalant, me confondre avec lui. C'en est trop.

LÉONORE.

LÉONORE.

Quoi! c'est vous qui m'accusez encore!

Et vous me trahiriez ! vous, dis-je, Léonare !

Et vons me reprochez, dans ce désordre affreux. De vouloir épargner un crime à tous les deux! Vous me counaissez mal: apprenez l'un et l'autre Quels sont mes sentiments, et mon sort, et le vôtre. Transtamare, sachez que vous n'aurez enfin, Quand vous seriez mon roi, ni mon cœur, ni ma main. Sire, tombe sur moi la justice éternelle, Si jusqu'à mon trépas je ne vous suis fidèle. Mais la guerre civile est horrible à mes yeux; Et je ne puis me voir entre deux furieux. Misérable sujet de discorde et de haine, Toujours dans la terreur, et toujours incertaine, Si le seul de vous deux qui doit régner sur moi Ne me fait pas l'affront de douter de ma foi. Vous m'arrachiez, seigneur, au solitaire asile Où mon cœur, loin de vous, était du moins tranquille. Je me vois exilée en ce cruel séjour;

Dans cet antre sanglant que vous nommez la cour. Je la fuis : je retourne à la tombe sacrée Où j'étais morte au monde, et du monde ignorée. Qu'une autre se complaise à nourrir dans les cœurs Les tourments de l'amour, et toutes ses fureurs; A mêler sans effroi ses langueurs tyranniques Aux tumultes sanglants des discordes publiques; Qu'elle se fasse un jeu du malheur des humains, Et des feux de la guerre attisés par ses mains; Qu'elle y mette, à son gré, sa gloire et son mérite: Cette gloire exécrable est tout ce que j'évite. Mon cœur, qui la déteste, est encore étonné D'avoir fui cette paix pour qui seule il est né; Cette paix qu'on regrette au milieu des orages. Jevais, loin de Tolède. et de ces grands naufrages, M'ensevelir, vous plaindre, et servir à genoux Un maître plus puissant et plus clément que vous. (Elle sort. )

## SCÈNE IV.

DON PEDRE, TRANSTAMARE, SUITS.

#### DON PEDRE.

ELLE échappe à ma vue, elle fuit, et sans peine! J'ai soupçonné son cœur, j'ai mérité sa haine. (à sa suite.)

Léonore!... Courez, qu'on vole sur ses pas; Mes amis, suivez-la; qu'on ne la quitte pas; Veillez avec les miens sur elle et sur sa mère....

Toi, qui t'oses parer du saint nom de mon frère; Va. rends grâce à ce sang par toi déshonoré, Rends grâce à mes serments; j'ai promis, j'ai juré. De respecter ici la liberté publique. Tu m'osais reprocher un pouvoir tyrannique! Tu vis, c'en est assez pour me justifier; Tu vis, ct je suis roi!... Garde-toi d'oublier Qu'il me reste en Espagne encor quelque puissance. Cabale avec les tiens dans Rome et dans la France, Intrigne en ton sénat, soulève les états: Va; mais attends le prix de tes noirs attentats.

TRANSTAMARE. en sortant avec sa suite. Sire, j'attends beaucoup de la clémence auguste Du Gère le plus tendre, et du roi le plus juste.

## SCÈNE V.

DON PÈDRE, MENDOSE.

DON PÈDRE.

Tarmerz, tyrans des rois; le châtiment vous suit.
Que dis-je? malheureux! à quoi suisje réduit!
Tai laissé de ses pleurs L'éonore abreuvée,
Ainsi que mes sujets, contre moi soulevée.
Quoi! toujours de mes mains j'ourdirai mes malheurs!
C'était done mon destin d'éloigner tous les cœurs!
Tai d'une tendre épouse affligé l'innocence;
Mon peuple m'abandonne, et le Français s'avance.
Près de faire une reine, et d'alter aux combats,
A tant de soins préssains mon cœur ne suffit pas.
Allons.... il fant porter le fardeau qui m'accable.

MENDOSE.

Sire, vous permettez qu'un ami véritable (Je hasarde ce nom, si rare auprès des rois), Libre en ses sentiments, s'ouvre à vous quelquefois. Vos soldats, il est vrai, s'approchent de Tolède; Mais les grands. le sénat, que Transtamare obsède, Les organes des lois, du peuple révérés, De la religion les ministres sacrés, Tout s'mit, tout menace; un dernier coup s'apprête. Déjà même Gueselin, dirigeant la tempête, Marche aux rives du Tage, et vient y rallumer La foudre qui s'y forme et va but consumer.

Peut-être il serait temps qu'un peu de politique Températ prudemment ce courage héroique: Que vous attendissiez, chaque jour offensé, Le moment de punir sans avoir menacé. De vos fiers ennemis nourrissant l'insolence, Vous les avertissez de se mettre en défense. De Léonore ici je ne vous parle pas: L'amour, hien mieux que moi, finira vos débats. Vous êtes violent, mais tendre, mais sincère; Seigneur, un mot de vous calmera sa colère. Mais, quand le péril presse et peut vous accabler, Avec vos oppresseurs il faut dissimuler.

#### DON PÈDRE.

A ma franchise, ami, cet art est trop contraire; C'est la vertu du lâche.... Ah! d'un maître sévère, D'un crud, d'un tyran, s'ils m'ont donné le nom, Je veux le mériter à leur confusion. Trop heureux les humains dont les âmes dociles Se livrent mollement aux passions tranquilles! Ma vie est un orage: et, dans les flots plongé, Je me plais dans l'abine où je suis submergé. Rien ne mc changera, rien ne pourra m'abattre.

#### ME

Mon prince, à vos côtés vous m'avez vu combattre, Vous m'y verrez mourir. Mais portez vos regards Sur ces gouffres profonds ouverts de toutes parts; Voyez de vos rivaux la fatale industrie, Par des bruits mensongers séduisant la patrie, S'appliquant sans relàche à vous rendre odieux. Tromper l'Europe entière, et croire armer les cieux; Des superstitions faire parler l'idole; Vous poursuivre à Paris, vous perdre au Capitole: Et par le seul mépris vous avez repoussé Tous ces traits qu'on vous lance, et qui vous ont blessé! Vous laissez l'imposture, attaquant votre gloire, Jusque dans l'avenir flétrir votre mémoire!

DON PÈDRE.

Ah! dure iniquité des jugements humains! Fantômes élevés par des caprices vains! J'ai dédaigné toujours votre vile fumée; Je foule aux pieds l'erreur qui fait la renommée. On ne m'a vu jamais fatiguer mes esprits A chercher un suffrage à Rome ou dans Paris. J'ai vaincu, j'ai bravé la rumeur populaire: Je ne me sens point né pour flatter le vulgaire : Ou tombons, ou régnons. L'heureux est respecté; Le vainqueur devient cher à la postérité; Et les infortunés sont condamnés par elle. Rome de Transtamare embrasse la querelle; Rome sera pour moi quaud j'aurai combattu, Quand on verra ce traître, à mes pieds abattu, Me rendre, en expirant, ma puissance usurpée. Je ne veux plus de droits que ceux de mon épée.... Mais quel jour! Léonore !... If devait être heureux.... Pour son couronnement quel appareil affreux! Que ce triomphe, hélas! peut devenir horrible! Je me fesais, cruelle! un plaisir trop sensible De détruire un rival au fond de votre cœur: C'est là que j'aspirai à régner en vainqueur.... On m'ose disputer mou trône et Léonore! Allons, ils sont à moi : je les possède encore.

#### SCÈNE VI.

DON PÈDRE, MENDOSE, ALVARE.

ALVARE.

Le sénat castillan vous demande, seigneur.

DON PRORE.

H me demande? moi!

ALVARE.

Nous attendons l'honneur De vous voir présider à l'auguste assemblée Par qui l'Espague enfin se verra mieux réglée. Le prince votre fière a déjà préparé L'édit qui sous vos yeax doit être déclaré.

DON PÈDRE.

Qui? mon frère!

ALVARE.

Au sénat que faut-il que j'annonce?

Je suis son roi. Sortez .... et voilà ma réponse.

ALVARE,

Vous apprendrez la leur.

## SCÈNE VII.

DON PEDRE, MENDUSE, MONCADE, SUITE.

DON PÈDRE, à sa suite.

En bien! vous le voyez, Les ordres de mes rois me sont signifiés; Transtamare les signe; il commande, il est maître; On me traite en sujet!... Je serais fait pour l'être, Pour servir enchaîné; si le même moment Qui voit de tels affronts ne voit leur châtiment.

(à Moncade.)
Chef de ma garde! à moi.... Je connais ton audace.
Serviras tu ton roi. qu'on trahit, qu'on menace,
Qu'on ose mépriser?

MONCADE.

Comme vous j'en rougis: Mon cœur est indigné. Commandez, j'obéis.

#### DON PÈDRE.

Ne ménageons plus rien. Fais saisir Transtamare, Et le perfide Almède, et l'insolent Alvare: Tu seras sontenu. Mes valeurenx soldats Aux portes de Tolède avancent à grands pas. Étonnons par ce coup ces graves téméraires Qui détruiscent l'Espagne, et s'en disent les pères. Leur siège est-il un temple? et, grâce aux préjugés, Est-ce le Capitole où les rois sont jugés? Nous verrons anjourd hui leur audace abaissée: Va; d'autres intérêts occupent ma pensée. Exécute mon ordre au milien du sénat Où le traître à présent règne avec tant d'éclat.

#### MONCADE.

Cette entreprise est juste, aussi-bien que hardie; Et je vais l'accomplir au péril de ma vie. Mais craiguez de vous perdre.

#### DON PEDRE.

A ce point confondu, Si je ne risque tout, crois moi, tout est perdu.

Arrêtez un moment.... daignez songer encore Que vous bravez des lois qu'à Tolède on adore.

#### DON PEDRE.

Moi, je respecterais ces gothiques ramas. De priviléges vains que je ne connais pas, Éternels aliments des troubles, de seandales, Que l'on ose appeler nos lois fondamentales; Ces tyrans féodaux, ees barons sourcilleux, Sous leurs rustiques toits indigents orgueilleux; Tous ces nobles nouveaux, ce sénat anarchique, Érigeant la licence en liberté publique; Ces états désunis dans leurs vastes projets, Sous les débris du trône écrasant les sujets! Ils aiment Transtamare, ils flattent son audace; Ils voudraient l'opprimer, s'il régnait en ma place. Je les punirai tous. Les armes d'un sénat N'ont pas beaucoup de force en un jour de combat.

MENDÓSE.

Souvent le fanatisme inspire un grand courage.

DON PEDRE.

Ah! I'honneur et l'amour en donnent davantage.

TIN DU SECOND ACTE.

## ACTE III.

## SCÈNE PREMIÈRE.

DON PEDRE, MENDOSE.

MENDOSE.

n est eatre vos mains surpris et désarmé.
Disposez de cé tigre avec peine enfermé,
Prêt à dévorer tout, si l'on brise sa chaîne.
Des grands de la Castille une troupe hautaine
Rassemble avec éclat ce cortége nombrent
D'écuyers, de vassaux, qu'ils traînent après eux;
Restes encor puissants de cette barbarie
Qui vint des flanes du Nord inonder ma patrie.
Ils se sont réunis à ce grand tribunal
Qui pense que leur prince est au plus leurégal:
Ils soulèvent Tolède à leur voix trop docile.

ats sout enfin

Je le sais... Mes soldats sont enfin dans la ville.

Le tonnerre à la main, nous pouvons l'embraser, Frapper les citoyens, mais non les apaiser. Animé par les grands, tout un peuple en alarmes, Porte aux murs du palais des flambeaux et des armes : Jusque en votre maison je vois autour de vous Des courtisans ingrats vous servant à genoux, Mais, servant encor plus la cabale des traîtres, Préférer Transtamare au pur sang de leurs maîtros La triste vérité ne peut se déguiser.

DON PÈDRE.

Paime qu'on me le disc, et sais la mépriser. Que m'importent cès flots dont l'inutile rage Se dissipe en grondant, et se brise au rivage? Que m'importent ces cris des vulgaires lumains? La seule Léonore est toute en que je crains. Léonore!... Crois-tu que son ame offensée, Rendue à mon amour, ait pu dans sa pensée Étouffer pour jamais le cuisant souvenir D'un affront d'ont sa haine aurait d'u me punir?

#### MENDOSE.

Vous l'avez assez vu, son retour est sincère.

#### DON PEDRE.

Son ingénuité, qui dut toujours me plaire, Laisse échapper des traits d'une mâle fierté Qui joint un grand courage à sa simplicité.

#### MENDOSE.

Sa conduite envers vous était d'une âme pure.
Vertueuse sans art, ignorant l'imposture,
Voulant que ce grand jour fût un jour de bienfaits,
Au sein de la discorde elle a cherché la paix.
Ce cœur qui n'est pas né pour des temps si coupables
Se figurait des biens qui sont impraticables:
Sa vertu la trompait. Je vois avec douleur
Que tout corrompt ici votre commun bonheur.
Quel parti prenez vous? et que devra-t-on faire
De cet inébraulable et terrible adversaire
Qui dans sa prison même ose encor vous braver?

#### DON PEDRE.

Léonorel... à ce point as-tu su captiver Un cœur si détrompé, si las de tant de chaînes, Dont le poids trop chéri fit ma honte et mes peines? J'abjurais les amours et leurs folles erreurs. Quoi! dans ces jours de sang, et parmi tant d'horrents, Cette candeur naïve et sa noble ianocence Sur mon âme étonnée ont donc plus de puissance Que n'en eurent jamais ces fatales beautés Qui subjuguaient mes sens de leurs fers enchantés, Et, des séductions déployant l'artifice, Égaraient ma raison soumise à leur caprice ! Padille m'enchaînait, et me rendait crucl; Pour venger ses appas je devins criminel. Ces temps étaient affreux. Léonore adorée M'inspire une vertu que j'avais ignorée; Elle grave en mon cœur, heureux de lui céder, Tout ce que tu m'as dit sans me persuader: Je crois entendre un dieu qui s'explique par elle; Et son âme à mes sens donne une âme nouvelle.

Si vous aviez plutôt formé ces chastes nœuds,
Votre règne, sans doute, edt été plus heureux.
On avu quelquefois, par des vertus tranquilles,
Une reine écarter les discordes civiles.
Padille les fit naître; et j'ose présumer
Que Léonoreseule aurait pu les calmer.
C'est don Pèdre, c'est vous, et non le roi, qu'elle aime;
Les autres n'ont chéri que la grandeur suprême.
Elle revient vers vous; et je cours de ce pas
Coutenir, si je puis, le peuple et les soldats.
A vos ordres sacrés toujours prêt à me rendre.

DON PÈDRE: Je te joindrai bientôt, cher ami; va m'attendre.

# SCÈNE II.

DON PEDRE, LÉONORE.

DON PEDRE.

Vous pardonnez enfin; vos mains daignent orner Ce sceptre que l'Espagne avait dû yous donner. Compagne de mes jours trop orageux, trop sombres, Vous seule éclaircissez la noirceur de leurs ombres. Les farouelnes esprits, que je n'ai pu gagner, Haïront moins don Pèdre en vous voyant régner. Dans ces cœurs soulevés, dans celui de leur maître. Le calme qui nous fuit pourra bientôt renaître. Jesuis loin maintenant d'offiri à vos désirs D'une brillante cour la pompe et les plaisits: Vous ne les cherchez pas. Le trône où je vous place Est entouré du crime, assiégé par l'audace; Mais, s'il touche à sa chute, il sera relevé. Et dans un saug impur heureusement lavé: Écrasant sous vos pieds la figue terrassée, Il reprendra par vous sa splendeur éclipsée.

## LÉONORE.

Vous connaissez mon cœur; il n'a rien de caché. Lorsque j'ai vu le vôtre à la fin détaché Des indignes objets de votre amour volage, J'ai sans peine à mon prince offert un pur hommage. Vainement votre père expirant dans mes bras, Et prétendant régner au-delà du trépas, Pour son fils Transtamare aveugle en sa tendresse, Avait en sa faveur exigé ma promesse: Bientôt par ma raison son ordre fut trahi; Et plus je vous ai vu, plus j'ai mal obéi. Enfin l'aimais don Pèdre, en fuyant sa couronne; Et je ne pense pas que son cœur me soupçonne D'avoir pu désirer cette triste grandeur, Qui sans vous aujourd'hui ne me ferait qu'horreur. Mais si de mon hymen la fête est différée, Si je ne règne pas. je suis déshonorée. Vous pouvez, par mépris pour la commune erreur, Braver la voix publique; et je la crains, seigneur. Je veux qu'on me respecte, et qu'après vos faiblesses, On ne me compte pas au rang de vos maîtresses:

Ma gloire s'en irrite; et, dans ces tristes jours, La retraite, ou le trône, était mon seul recours: Votre épouse à vos yeux se sent trop outragée.

DON PEDRE.

Avant la fin du jour vous en serez vengée.

#### LÉONORE.

Je ne prétends pas l'être. Écoutez sculement Tous les justes sujets de mon ressentiment. J'ai peu du cœur humain la fatale science; Mais j'ouvre enfin les yeux : ma prompte expérience M'apprend ce qu'on éprouve à la suite des rois. Je vois comme on s'empresse à condamner leur choix; On accuse de tout quiconque a pu leur plaire. De l'estrade des grands descendant au vulgaire, Le mensonge sans frein, sans pudeur, sans raison, S'accroît de bouche en bouche, et s'enfle de poison. C'est moi, si l'on en croit votre cour téméraire. C'est moi dont l'artifice a perdu votre frère; C'est moi qui l'ai plongé dans la captivité, Pour garder ma conquête avec impunité. Vons dirai-je encor plus? une troupe effrénée, Qui devrait souhaiter, bénir mon hyménée, D'une voix mensongère insulte à nos amours: Mon oreille a frémi de leurs affreux discours. Je vois lancer sur vous des regards de colère: On déteste le roi qu'on dut chérir en père. Ponvez-vous endurer tant d'horribles clameurs, De menaces, de cris, et surtout tant de pleurs? Pour la dernière fois écartez de ma vue Ce spectacle odieux qui m'indigne et me tue. Faut-il passer mes jours à gémir, à trembler ? Détournez ces fléaux unis pour m'accabler. Il en est encor temps. Le Castillan rebelle, Pour peu qu'il soit flatté, par orgueil est fidèle.

Ah! si vous opposiez au glaive des Français
Le plus beau bouclier, l'amour de vos sujets!
En spectacle à l'Espagne, en butle à tant d'envie,
Je ne puis supporter l'horreur d'être haïe.
Je crains, en vous parlant, de réveiller en vous L'affreuse impression d'un sentiment jalous.
Je puis aller trop loin; je m'emporte; mais j'aime.
Consultez votre gloire, et jugez-vous vous-même.

DON PEDRE.

J'ai pesé chaque mot, et je prends mon parli.
(à sa suite.)

Déchaînez Transtamare, et qu'on l'amène ici.

Prenez garde, cher prince, arrêtez ... Sa présence Peut vous porter encore à trop de violence. Craignez.

DON PEDRE.

C'est trop de crainte; et vous vous abusez.

J'en ressens, il est vrai.... C'est vous qui la causez.

# SCÈNE HI

DON PEDRE, LÉONORE, TRANSTAMARE, SUITE

DON PEDRE.

APPROCHE, malheureux, dont la rage ennemie Attaqua tant de fois mon honneur et ma vie. Esclave des Français, qui t'es eru mon égal, Audacieux amant, qui t'es cru mon rival, Ton œil se baisse enfin, ta fierté me redoute; Tu mérites la mort, tu l'attends... mais écoute. Tu comais cet usage en Espagne établi,

Tu connais cet usage en Espagne établi, Qu'aucun roi de mon sang n'ose mettre en oubli: A son couronnement, une nouvelle reinc, Opposant sa clémence à la justice humaine, Peut sauver à son gré l'un de ces criminels Que, pour être en exemple au reste des mortels, L'équité vengeresse au supplice abandonne: Vojoit ta reine enfin.

TRANSTAMARE.

Léonore!

DON PEDRE.

Elle ordonne
Que, malgré tes forfaits, malgré toutes les lois,
Et malgré l'intérêt des peuples et des rois,
Ton monarque outragé daigne te laisser vivre:
J'y consens.... Yous, soldats, soyez prêts à le suivre.
Vous conduirez ses pas, dès ce même moment,
Jusqu'aux lieux destinés pour son bannissement.
Veillez toujours sur lui, mais sans lui faire outrage,
Sans me faire rougir de mon juste avantage.
Tout indigne qu'il est du sang dont il est né,
Managez de mon père un reste infortuné....
En este assez, madame? éles-vous satisfaite?

# LÉONORE.

Il faudra qu'à vos pieds ce fier sénat se jette. Continuez, seigneur, à méler hautement Une sage clémence au juste châtiment. Le sénat apprendra bientôt à vous connaître; Il saura révérer, et même aimer un maître; Vous le verrez tomber aux genoux de son roi.

# TRANSTAMARE.

Léonore, on vous trompe; et le sénat et moi Nous ne descendons point encore à ces bassesses. Vous pouvez d'un tyran ménageant les tendresses, Céder à cet éclat si trompeur et si vain D'un sceptre malheureuxqui tombe de sa main. Il peut, dans les débris d'un reste de puissance, M'insulter un moment par sa fausse clémence, Me bannir d'un palais qui peut-être aujourd'hui Va se voir habité par d'autres que par lui. Il a dû se hâter. Jouiss ez., infidèle, D'un moment de grandeur où le sort vous appelle. Cet éclat vous aveugle; il passe, il vous conduit Dans le fond de l'abime où votre erreur vous suit.

DON PEDRE.

Qu'on le ramène; allez : qu'il parte, et qu'on le suive

# SCÈNE IV.

BON PÈDRE, LÉONORE, MONCADE, TRANSTAMARE, SUITE.

#### MONCADE.

SEIGNEUR, en ce moment, Guesclin lui-même arrive.

O ciel!

TRANSTAMARE, en se retournant vers don Pèdre.

Je suis vengé plutôt que tu ne crois: Va, je ne compte plus don' Pèdre au rang des rois. Frappe avant de tomber; verse le sang d'un frère; Tu n'as que cet instant pour servir ta colère. Ton heure approche, frappe: oses-tu ?

DON PÈDRE.

C'est en vain
Que tu cherches l'honneur de périr de ma main:
Tu n'en étais pas digne, et ton destin s'apprête;
C'est le glaive des lois que je tiens sur ta tête.
(On emmène Transtamara.) (à Moncado.)
Qu'on l'entraîne...... Et Guesclin?

### MONCADE.

Il est près des remparts; Le peuple impatient vole à ses étendards; Il invoque Guesclin comme un dieu tutélaire.

#### LÉONORE.

Quoi! je vous implorais pour votre indigne frère! Mes soins trop inprudents voulaient vous réunir! Je devais vous prier, seigneur, de le punir. Que faire, cher époux, dans ce péril extrême?

#### DON PÈDRE.

Que faire? le braver, couronner ce que j'aime, Marcher aux ennemis, et dès ce même jour, Au prix de tout mon sang mériter votre amour.

#### MONCADE.

Un chevalier français en ees murs le devance, Et pour son général il demande audience....

# DON PEDRE.

Cette offre me surprend, je ne puis le céler: Quoi! lorsqu'il faut combattre, uu Français veut parler! MON CADE.

# Il est ambassadeur et général d'armée.

DON PEDRE.

Si j'en crois tous les hruits dont l'Espagne est semée; il est plus fier qu'habile; et, dans cet entretien, L'orgueil de ce Breton pourrait choquer le mien. Je connais sa valeur, et j'en prends peu d'alarmes: En Castille, avec lui, j'ai mesuré mes armes; Il doit s'en souveair: mais, puisqu'il veut me voir, Je suis prêt en tont temps à le bien recevoir, Soit au palais des rois, soit aux champs de la gloire. (à Léonere.)

Enfin je vais chercher la mort ou la victoire :

Mais, avant le combat, hâtez-vous d'accepter Le bandeau qu'après moi votre front doit porter. Je pouvais, j'aurais di, daus cette auguste fête, De mon lâche ennemi vous présenter la tête; Sur son corps tout sanglant recevoir votre main; Mais je ne serai pas ce don Pèdre inhumain, Dont on croit pour jamais flétrir la renommée: Et, du pied de l'autel, je vole à mon armée, Montrer aux nations que j'ai su mériter Ce trône et cette main qu'on m'ose disputer.

FIN DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE IV.

# SCÈNE PREMIÈRE

DON PÈDRE, MENDOSE.

#### MENDOSE.

Quoi! vous vous exposiez à ce nouveau danger! Quoi! don Pèdre, autrefois si prompt à se venger, De ce grand ennemi n'a pas proscrit la tête?

#### ON PEDRE

Léonore a parlé, ma vengeance s'arrête. Elle n'a pas voulu qu'aux marches de l'autel Notre hymen fitt souillé du sang d'un criminel. Sans elle, cher ami, j'aurais été barbare; J'aurais de ma main même immolé Transtamare: Je l'aurais dû... n'importe.

### MENDOSE.

Et voilà ces Français, Dont le premier exploit et le premier succès Sont de vous enlever, par un sanglant outrage, Ce prisonnier d'état qui vous servait d'otage! Jugez de quel espoir le sénat est flatté; Comme il est insolent avec sécurité; Comme, au nom de Guesclin, sa voix impériense Conduit d'un peuple vain la fougue impétueuse! Tandis que Léonore a du bandeau royal (Présent si digne d'elle, et peut-être fatal,) Orné son front modeste où la vertu réside, D'arrogants factieux une troupe pesfide

Abjurait votre empire, et, presque sous vos yeux, Élevait Transtamare au rang de vos aïeux.
A peine ce Gneselin tonchait à nos rivages,
Tous les grands à l'envi, lui portant leurs hommages.
Accouraient dans son camp, le nommaient à grands eris
L'ange de la Castille envoyé de Paris.
Il commande, il s'érige un tribunal suprême,
Où lui seut va juger la Castille et vous-même.
Seipion fut moins fier et moins audacieux,
Quaudil nous apporta ses aigles et ses dieux.
Mais ce qui me surprend, c'est qu'agissant en maître
Il prétende apaiser les troubles qu'il fait naître;
Qu'il vienne en ce palais, vous ayant insulté;
Et qu'armé contre vous il propose un traité.

## DON PÈDRE.

Il ne fait qu'obéir au roi qui me l'envoie. L'orgueil de ce Guesclin se montre et se déploie, Comme un ressort puissant avec art préparé Ou'nn maître industrieux fait mouvoir à son gré. Dans l'Europe aujourd'hui tu sais comme on les nomme; Charle a le nom de sage, et Guesclin de grand homine. Et qui suis-je auprès d'eux, moi qui fus leur vainqueur? Je pourrais des Français punir l'ambassadeur, Qui, m'osant outrager, à ma foi se confie. Plus d'un roi s'est vengé par une perfidie; Et le succès heureux de ces grands coups d'état Souvent à leurs auteurs ont donné quelque éclat : Leurs flatteurs ont vanté cette infâme prudence. Ami, je ne veux point d'une telle vengeance. Dans mes emportements et dans mes passions, Je respecte plus qu'eux les droits des nations. J'ai déjà sur Gueselin ce premier avantage; Et nous verrons bientôt s'il l'emporte en courage. Un Français peut me vaincre, et non m'humilier. Je snis roi, cher ami; m is je snis chevalier;

Et si la politique est l'art que je méprise, On rendra pour le moins justice à ma franchise. Mais surtout Léonore est-elle en sureté?

#### MENDOSE.

Vous avez donné l'ordre; il est exécuté.
La garde castillance est rangée auprès d'elle,
Prêteà fondre avec moi sur le parti rebe lle;
Aux portes du palais les Africaius placés,
En défendent l'approche aux mutins dispersés;
Vos soldats sont postés dans la ville sanglante;
Toute l'armée enfin frémit, impatiente,
Demande le combat, brûlc de vous venger
Du lâche Transtamare, et d'un fier étranger.

# DON PÈDRE.

Je n'ai point envoyé Transtamare au supplice....
Mon épée est plus noble, et m'en fera justice.
Sous les yeux de Gueschin je vais le prévenir:
Va, c'est dans les combats qu'il est beau de punir....
Je regrette, il est vrai, dans cette juste guerre,
Ce fameux Prince Noir, ce dieu de l'Angleterre,
Ce vainqueur de deux rois, qui meurt, et qui gémit,
Après tant de combats, d'expirer dans son lit.
C'eut été pour ma gloire un moment plein de charmes,
De le revoir ici compagnon de mes armes.
Je pleure ce grand homme; et don Pèdre aujourd'hui,
Heureux ou malheureux, sera digne de lui....

Mais je vois s'avancer une foule étrangère, Qui se joint, sous mes yenx, aux drapeaux de l'Ibère, Et qui semble annoncer un ministre de paix: C'est Guesclin qui s'avance au gré de mes souhaits. Ami, près de ton roi prends la première place. Voyons quelle est son offre et quelle est son audace.

# SCÈNE II.

DON PÈDRE se place sur son trône; MENDOSE à côté de lui, avec quelques GRANDS d'Espagne; GUESCLIN, après avoir salué le roi, qui se lève, s'assicd vis-à-vis de lui. Les GANDES sont derrière le trône d'u roi, et des OFFICERS FRANÇAIS derrière la chaise de Guesclin.

#### GUESCLIN.

Sing, avec sûreté je me présente à vous,
An nom d'un roi puissant, de son bonneur jaloux,
Qui d'un vaste royaume est aujourd'hui le père,
Qui l'est de ses voisins, qui l'est de votre fière,
Et dont la généreuse et prudente équité
N'a fait verser de sang que par nécessité.
J'apporte, au nom de Charle, ou la paix ou la guerre.
Faut-il ensanglanter, faut-il calmer la terre?
C'est à vous de choisir: je viens prendre vos lois.

#### DON PEDRE

Vons-même expliquez vous, déterminez mon choix.
Mais dans votre conduite on pourrait méconnaître
Cette rare équité de votre auguste maître,
Qui, sans m'en avertir, dévastant mes états,
Me demande la paix par vingt mille soldats,
Sont-ce là les traités qu'à Vinceune on prépare?
(11 se lève; Guesclin se lèveaussi.)

De quel droit osez-vous m'enlever Transtamare?

#### GUESGLIN.

Du droit que vous avicz de le charger de fers. Vous l'avez opprimé, seigneur, et je le sers.

# DON PEDRE.

De tous nos différends vous êtes donc l'arbitre?

GUESCLIN.

Mon roi l'est.

DONPRORE

Je voudrais qu'il méritât ce titre; Mais vous, qui vous fait juge entre mon peuple et moi?

GUESCLIN.

Je vons l'ai déjà dit: votre allié, mon roi, Que votre père Alphonse, ch fermant la paupière, Chargea d'exécuter sa volonté dernière; Le vainqueur des Anglais, sur le trône affermi; Et quand vous le voudrez, en un mot, votre ami.

DON PÈDRE.

De l'amitié des rois l'univers se défie; Elle est souvent perfide, elle est souvent trahie. Mais quel prix y met il?

GUESCLIN.

La justice, seigneur.

DON PEDRE.

Ces grands mots consacrés de justice, d'honneur, Ont des seus différents qu'on a peine à comprendre.

CUESCLIN.

J'en serai l'interprête, et vous allez m'entendre. Rendez à votre firère, injustement proscrit, Léonore et les biens qu'un père lui promit, Tous ses droits reconnus d'un sénat toujours juste, Dans Rome confirmés par un pouvoir auguste; Des états castillaus n'usurpez point les droits; Pour qu'on vous obéisse, obéissez aux lois: C'estlà ce qu'à ma cour on déclare équitable; Et Charle est à ce prix votre ami véritable.

DON PÈDRE.

Instruit de ses desseins, et non pas effrayé,

Je préfère sa haine à sa fausse amitié. S'il feint de protéger l'enfant de l'adultère, Le rebelle insolent qu'il appelle mon frère, Je sais qu'il n'a donné ces secours dangereux Que pour mieux s'agrandir en nous perdant tous deux. Divisez pour regner, voilà sa politique: Mais il en est un autre où don Pèdre s'applique; C'est de vaincre ; et Gueschin ne doit pas l'ignorer. Agent de Transtamare, osez-vous déclarer Que vons lui destinez la main de Léonore ?... Léonore est ma femme.... Apprenez plus encore : Sachez que votre roi, qui semble m'accabler, Des secrets de mon lit ne doit point se mêler; Que de l'hymen des rois Rome n'est point le juge. Je demeure surpris que, pour dernier refuge, An tribunal de Rome on ose en appeler. Et qu'un guerrier français s'abaisse à m'en parler. Oubliez-vous, monsieur, qu'on vous a vu vous même, Vous, qui me vantez Rome, et son pouvoir suprême, Extorquer ses tributs, ranconner ses états, Et forcer son pontife à payer vos soldats?

#### GUESCLIN.

On dit qu'en tous les temps ma cour a su connûtre Et séparer les droits du monarque et du prêtre; Mais, pen fait pour toucher ces ressorts délicats, Je combats pour mon prince, et je ne l'instruis pas. Qu'on ait lancé sur vous ce qu'on nomme anathème, Que l'épouse d'un frère ou vous raigne ou vous aime; Je n'examine point ces intrigues des cours, Ces abus des autels, encor moins vos amours. Vous ne voyze en moi qu'un organe fidèle D'un roi l'ami de Rome, et qui s'arme pour elle. On va verser le saug, et l'on peut l'épargner: Fléchissex, crovez-moi, si veus voulez réquer.

#### DON PEDRE.

J'entends; vous exigez ma prompte déférence A ces rescrits de Rome émanés de la France. Charle adore à genoux ces étonnants décrets, Ou les foule à ses pieds, suivant ses intérêts; L'orgueil me les apporte au nom de l'artifice! Vous m'offirez un pardon, pourvu que j'obéisse! Écoutez... Si j'allais, du même zèle épris, Envoyer une armée aux remparts de Paris; Si l'un de mes soldats disait à votre maître:

- « Sire, cédez le trône où Dieu vous a fait naître,
- » Cédez le digne objet pour qui seul vous vivez;
- » Et de tous ces trésors à vos mains enlevés
- » Enrichissez un traître, un fils d'une étrangère,
- » Indigne de la France, indigne de son père;
- » Gardez-vous de donner vos ordres absolus
- » Pour former des soldats, pour lever des tributs; » Attendez humblement qu'un pontife l'ordonne;
- » Remettez au sénat les droits de la couronne;
- » Et don Pèdre à ce prix veut bien vous protéger.... » Vetre maître, à ce point-se septant outrager,

Pourrait il écouter sans un peu de colère Ce discours insultant d'un soldat téméraire?

## GUES CLIN.

Je veux bjen avouer que votre ambassadeur, S'expliquerait fort mal avec taut de hauteur: Rien ne justifizait l'orgueil et l'imprudence. De donner des leçons et des lois à la France. Charles s'entient, seigneur, à la foi des traités. Songez aux derniers mots par Alphonse dictés; Ils ont rendu mon roi le tuteur et le père. De celui que don Pèdre eût dâ-traiter en frère.

DON PÈDRE.

Le tuteur d'un rebelle ! ah, noble chevalier !

Qu'il vous coûte en secret de le justifier! J'en appelle à vous-même, à l'honneur, à la gloire. Votre prince est-il juste?

### GUESCLIN.

Un sujet doit le croire.

Je suis son général, et le sers contre tous,
Comme je servirais si j'étais né sous vous.

Je vons ai déclaré les arrêts qu'il prononce;
Je n'y veux rien changer, et j'attends la répouse;
Donnez la sans réserve il faut vous consulter.

Je viens pour vous combattre, et nou pour disputer.

Vous m'appelez soldat; et je le suis sans daute.

Ce n'est plus qu'en soldat quo Gueschin vous écouto.

Gédez, ou prononcez votre dernier réfus.

### DON PEDRE.

Vous l'aviez da prévoir; et vous n'en doutez plus: Je vous refuse tout, excepté mon estime. Je considère en vous le guerrier magnanime, Qui combat pour son roi par zèle et par honneur; Mais je ne puis en vous souffrir l'ambassadeur. Portez à vos Français les ordres despotiques De ce roi renommé parmi les politiques, Qui, du fond de Vincenne, à l'abri des daugers, Sème en paix la discorde entre les étrangers. Sa sourde ambition, qu'on appelle prudence, Croit sur mon infortune établir sa puissance. Il viole chez moi les droits des souverains, Qu'il a dans ses états soutenus par vos mains, Pour vous, noble instrument de sa froide injustice, Vous, dont il acheta le sang et le service, Vons, chevalier breton, qui m'osez présenter Un combat généreux qu'il n'oscrait tenter, Votre valeur me plaît, quoique très indiscrète; Mais ressouvenez-vous des champs de Navarette.

#### GUESCLIN.

Sire, le prince anglais, je ne puis le nier, Vainquit à Navarette, et m'y fit prisonnier; Je ne l'oublirai point. Une telle infortune A de meilleurs guerriers en tout temps fut commune; Et je ne viens ici que pour la réparer.

#### DON PEDRE.

Dans les champs de l'honneur hâtez-vous donc d'entrer.
Toujours prêt, comme vous, d'en ouvrir la barrière,
Et derecommencer cette noble carrière,
Je vous donne le choix et des lieux et des temps;
La route a dù lasser vos braves combaffants.
En quel jour, en quel lieu voulez-vous la bataille? (\*)

#### UESCLIN.

Dès ce moment, seigneur, et sous cette muraille. A vous voir d'assez près j'ai su les préparer : Et cet honneur si grand ne peut se différer.

# DON PEDRE.

Marchons, et laissons là ces disputes frivoles; Venez revoir encor les lances espagnoles. Mais, jusqu'à ce moment de nous deux souhaité, Usez ici des droits de l'hospitalité....

(\*) C'élaitencore l'usageance temps-là. La dersier exemple qu'on en conaisse fut celui de la batille d'Aincourt, où les généraus. Français envoyèrent demander le jour et le lieu au roi d'Angleterre. Cet usage vensit des pruples du Nord, il y d'ait très ancien. Bijorix, voi ou général des Cimbres, domands le jour et le lieu de la bataille à Marius, qui, craignant qu'un refus ne parât aux barbares su merque de timidité, et n'augmentêt leur courage, lui assignale surlendemain, et la plaine de Verceif. Cher Mendose, ayez soin qu'une de vos escortes Le guideayec honneur au-delà de nos portes. (à Guesclin.)

Acceptez mon épée.

GUESCLIN.

Une telle faveur Est pour un chevalier le comble de l'honneur. Plût au ciel que je pusse avec quelque justice, Sire, ne la tirer que pour votre service!

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

# ACTE V.

# SCÈNE PREMIÈRE.

LÉONORE, ELVIRE.

# LÉONORE.

Succomberat-re enfin sous tant de coups du sort? Une mère à mes yeux dans les bras de la mort.... Un époux que j'adore, et que sa destinée . Pait voler aux combats du lit de l'hyménée.... Un peuple gémissant, dont les cris insensés M'imputent tous les manx sur l'Espagne amassés.... De Transtamare enfin la détestable audace, Dont le fer me poursuit, dont l'amour me menace.... Ai-je une âme assez forte, un cœur assez altier, Pour contempler mes maux, et pour les défier ? Avant que l'infortune accablât ma jeunesse, Je ne me connaissais qu'en sentant ma faiblesse. Peut-être qu'éprouvé par la calamité Mon esprit s'affermit contre l'adversité. Il me semble du moins, au fort de cet orage, Que plus j'aime don Pèdre, et plus j'ai de courage.

#### LVIRE.

Notre sexe, madame, en montre quelquefois Plus que ces chevaliers vantés par leurs exploits. Surtout l'amour en donne, et d'une âme timide Ce maître impérienx fait une âme intrépide: Al développe en nous d'étonnantes vertus Dont les germes cachés nous étaient inconnus. L'amour élève l'âme; et, faibles que nous sommes, Nous avons su donner des exemples aux hommes.

#### LÉONORE.

Ah! je me trompe. Elvire; un noir abattement A cette fermeté succède à tout moment.... Don Pèdre! cher époux! que n'ai-je pu te suivre, Et tomber avec toi si tu cesses de vivre!

#### ......

A vaincre Transtamare il est accontumé: Que votre cœur sensible, un moment alarmé, Reprenne son courage et sa mâle assurance.

#### T. FOROR

Oui, don Pèdre, il est vrai, me rend monespérance. Mais Gueschin!

#### ELVIRE.

Vous pourriez redouter sa valeur!

# LÉONORE,

Je brave Transtamare, et crains son protecteur. Si don Pedre est vaincu, sa mort est assurée. Je le connais trop bien: sa main désespérée Cherchera, je le vois, la mort de rang en rang, Déchirera son sein, s'entr'ouvrira le flanc, Plutôt que de tomber dans les mains d'un rebelle.

#### ELVIRE.

Détournez loin de vous cette image cruelle. Reine, le ciel est juste; il ne donnera pas Cet exemple exécrable à tous les potentats, Qu'un traître, un révolté, l'enfant de l'adultère, Opprime impunément son monarque et son frère.

#### LEONORE.

Quoique le ciel soit juste, il permet bien souvent Que l'iniquité règne, et marche en triomphant; Et si, pour nous venger, Elvire, il ne nous reste Que le recours du faible au jugement céleste, Et l'espoir incertain qu'enfin dans l'avenir, Quand nous ne scrons plus, le ciel saura punir, Cet avenir caché, si loin de notre vue; Nous console bien peu quand le présent nous tue. Pardonne, je m'égare; et le trouble et l'effroi; Plus forts que la raison, m'entraiuent malgré moi. Tu vois avec pitié ce passage rapide De l'excès du couràge au désespoir timide. Telle est donc la nature!.... Il me laut douc lutter Contre tous ses assauts!.... et je veux l'emporter!

N'entends-tu pas de loin la trompette guerrière, Les cris des gualheureux roulants dans la poussière, Des peuples, des soldats, les confuses clameurs, Et les champs d'allégresse et les cris des vainqueurs?...; Le tumulte redouble, et l'ún me laisse, Elvire.... Je ne me soutiens plus.... On vient à moi.... J'expire.

# ELVIRE.

C'est Mendose; e'est lui, c'est l'ami de son roi: Il paraît consterné.

# SCÈNE II.

LÉONORE, MENDOSE, ELVIRE.

### MEN.DOSE.

Firz-vou's à ma foi, Vencz, reine, cédez à nos destins contraires; Fuyez, s'il en est temps, du palais de vos pères-Il doit vous faire horreur.

### LÉONORE.

Ah! e'en est fait enfin! Transtamare est vainqueur! MENDOSE.

Non; c'est le senl Gucschu; C'est Guesclin, dont le bras et le puissant génie Ont sommis la Castille à la France ennemie. Henri de Transtamare, indigne d'être heureux, Ne fait qu'en abuser.... et par un crime affreux....

LÉONOR E.

Quel crime ? ah! juste Dieu! (Elle tombe dans son santeuil.)

MENDOSE.

Si l'excès du courage Suffisait dans les camps pour donner l'avantage, Le roi, n'en doutez point, aurait vu sous ses pieds Ses vainqueurs dans la poudre expirer foudroyés. Mais il a négligé ce grand art de la guerre, Oue le héros français apprit de l'Angleterre. Guesclin avec le temps s'est formé dans cet art Oui conduit la valeur, et commande au hasard. Don Pèdre était guerrier, et Guesclin capitaine. Hélas! dispensez-moi, trop malheureuse reine, Du récit douloureux d'un combat inégal, Dont le triste succès, à nos neveux fatal, Fesant passer le sceptre en une autre famille, A changé pour jamais le sort de la Castille. Par sa valeur trompé, don Pèdre s'est perdu, Sous son coursier mourant ce héros abattu, A bientôt du roi Jean subi la destinée. Il tombe, on le saisit.

LÉONORE.

Exécrable journée!
Tu n'es pas à tou comble! Il vit du moins?

(en se relevant.)

MENDOSE.

Hélan!

5.

Le géaérenx Gueselin le reçoit dans ses bras , Il étanche son sang , il le plaint, le console, . Le sert avec respect, engage sa parole Qu'il sera des vainqueurs en tout temps honoré Comme un prince absolu de sa cour entouré. Alors il le présente à l'heureux Transtamare.... Dieu vengeur 'qui l'eut cru ?... le lâche, le banbare, Ivre de son boulbeur, aveugle en son coutroux. A tiré son poignard, a frappé votre époux; Il foule aux pieds ce corps étendu sur le sable.... Fuyez, dis-je, évitez l'aspect épouvantable De ce lâche ennemi, né pour vous opprimer, De ce moustre assassin qui vous osait aimer.

### LÉONORE.

Moi fuir!... et dans quels lieux?... O cher et saint asile, Où je devais mourir oubliée et tranquille, Recevras-tu ma cendre?

# MENDOSE.

On peut à vos vainqueurs Dérober leur victime, et leur cacher vos pleurs. Tont blessé que je suis, le courage et le zèle Donnent à la faiblesse une force nouvelle.

# LÉONORE.

C'en est trop.... Cher Meudose.... ayez soin de vos jours.

Le temps presse, acceptez mes fidèles secours; Regagnons vos états, ces biens de vos ancêtres.

#### LÉON ORE.

Moi, des biens! des états! je n'ai plus que des maîtres.... Mêne moi chez ma mêre, au foud de ce palais, Que j'expire avec elle, et que je meure en paix.... Ab! don Pèdre....

( Elle retombe. )

# SCÈNE III.

L'ÉONORE, MENDOSE, TRANSTAMARE, ELVIRE, SUITE.

#### TRANSTAMARE.

Arrêtez. Qu'on garde l'infidèle,

Qu'on arrête Mendose, et qu'on veille autour d'elle.... Madame, e'est iei que je viens rappeler Des serments qu'un tyran vous a fait violer. Vous n'êtes plus soumise au joug honteux d'un traître, Qui, perfide envers moi, vous obligeait à l'être. J'ajonte la Castille à tant d'autres états Envahis par dou Pèdre, et gagnés par mon bras: Le diadême et vous, vous êtes ma conquête. Vainqueur de mon tyran, ma main est toujours prête A mettre à vos genoux trois sceptres rénnis, Qu'aujourd'hui la valeur et le sort m'ont remis. Rome me les donnait par ses décrets augustes, Que le succès confirme et rend encor plus justes. J'ai pour moi le sénat, le pontife, les grands, Le jugement de Dieu qui punit les tyrans.... C'est lui qui me conduit au trône de Castille: C'est lui qui de nos rois met en mes mains la fille. Oui rend à Léonore un légitime époux, Et qui sanetifira les droits que j'ai sur vous. J'ai honte, en ee moment, de vous aimer encore: Mais, puisqu'un canemi m'enleva Léonore. Je reprends tous mes droits que vous avez trabis. Lorsque j'ai combattu, vous en étiez le prix. Vous avez tant changé dans ce jour mémorable, Qu'un changement de plus ne vous rend point coupable. Partagez ma fortune, ou servez sous mes lois.

LÉONORE, se soulevant sur le siège où elle est penchés. Entre ces deux partis il est un autre choix

THÉATRE. TOME VAL.

Qui demando peut-être un peu plus de courage....
Il pourrait effrayer et mon sexe et mon âge....
Il est coupable.... affreux..... mais vous m'y réduisez....
Le voici.

( Elle-se tue. )

# SCÈNE IV.

L'EONORE, renversée dans un fauteuil; ELVIRE, la soutenant; TRANSTAMARE et ALMEDE, aupres d'elle; GUESCLIN et la suite, au fond du théâtre.

GUESCLIN, entrant au moment où Leonore parlait.

GIEL! mes yeux seraient ils abusés?

Don Pèdre assassiné! Léonore expirante!

TRANSTAMARE, courant'à Léonore.

Tu meurs!... ô jour sanglant d'horreur et d'épouvan'e.

Léonore.

Laisse-moi, malheureux! que t'importent mes jours?

Va, je hais ta pitić, j'abhorre ton secours.... (Elle fait effort pour prononcer ces deux vers-ci.) A ta seule clémence, ô Dicu! je m'abandonne! Pardonne-moi ma mort; c'est lui qui me la donne.

TRANSTAMARE.

Où suis-je? et qu'ai-je fait?

#### GUESCLIN.

Deux crimes que le ciel
Aurait du prévenir d'un supplice éternel....
Enfin vous régnerez, barbare que vous étes,
Vous jouirez en paix des horreurs que vous faites;
Vous aurez des flatteurs à vous plaire assidus,
Des suppôts du mensonge à vos ordres vendus,
Qui tous, dissimilant une action si noire,
Se déshonoreront pour sauver votre gloire:

Moi, qui n'ai jamais su ni feindre ni plier. Je vous dégrade ici du rang de chevalier : Vous en êtes indigne; et ce coup détestable Envers l'honneur et moi vous a fait trop coupable. Tyran, songez-vous bien qu'un frère infortuné, Assassiné par vous, vous avait pardonné? Je retourne à Paris faire rougir mon maître Qui vous a protégé, ne pouvant vous connaître; Et je vous punirais, si j'osais prévenir-Les ordres de mon roi qu'il me faut obtenir, Si je pouvais agir par ma propre conduite. Si je livrais mon cœur au courroux qui l'irrite: Puisse Dieu, par pitié pour vos tristes sujets, Vous donner des remords égaux à vos forfaits ! Puissicz-vous expier le sang de votre frère! Mais, puisque vous régnez, mon cœur en désespère.

TRANSTAMARE.

Je m'en dis encore plus .... Au crime abandonné .... Réonore, et mon frère, et Dien m'ont condamn é.



# IRÈNE,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

Représentée pour la première fois le 16 Mars 1778.

# LETTRE DE M. DE VOLTAIRE

# A L'ACADÉMIE FRANÇAISE.

(1778.)

# MESSIEURS,

Daignez recevoir le dernier hommage de ma voix mourante, avec les remerciments tendres et respectueux que je dois à voi extrêmes bontés.

Si votre compaguie fut nécessaire à la France par son institution, dans un temps où nous n'avions aucun ouvrage de génie écrit d'un style pur et noble, elle est plus nécessaire que jamais dans la multitude des productions que fait naître aujourd'hui le goût générale-

ment répandu de la littérature.

Il n'est permis à aucun membre de l'Académie, de la Crusca de prendre ce titre à la tête de son livre, si l'Académie ne l'a déclaré écrit avec la pureté de la langue Toscane. Autrefois, quand j'osais cultiver, quoique faiblement, l'art des Sophoele, je consultais toujours M. l'abbé d'Olivet, notre confrère, qui, sans me nommer, vous proposait mes doutes; et lorsque je commentai le grand Corneille, j'envoyai toutes mes remarques à M. Duclos, qui vous les communiqua. Yous les examinates; et cette édition de Corneille semble être aujourd'hui regardée comme un livre classique, pour les remarques que je n'ai données que sur votre décision.

Je prends aujourd'hui la liberté de vous demander des leçous sur les fautes où je suis tombé'dans la tragédie d'Irène. Je n'en fais tirer quelques exemplaires que pour avoir l'honneur de vous consulter, et pour suivre les avis de ceux d'entre vous qui voudront bien m'en donner. La vieillesse passe pour incorrigible; et moi, messieurs, je crois qu'on doit penser à se corriger à cent sus. Ou ne peut se donner du génie à aucun âge, mais

on peut réparer ses fautes à tout âge. Peut-être cette méthode est la seule qui puisse préserver la langue française de la corruption qui semble, dit-on, la menacer.

Racine, celui de nos pocies qui approcha le plus dela perfection, ne donna jamais au public aucun ouvrage sans avoir écouté les conseils de Boileau et de Vatru: aussi c'est ce véritablement grand homme qui nous enseigna par son exemple l'art difficile de s'exprimer toujours naturellement, malgré la gêne prodigieuse de la rime; de faireparler le cour avec esprit sans la moindre ombre d'affectation; d'employer toujours le mot propre, souvent incomm an public étonné de l'entendre. Inventè verba quiôtis deberent loqui, dit si bien Pétrone; il inventà l'art de s'exprimer.

Il mit dans la poésie dramatique cette élégance, cette harmonie continue qui nous manquait absolument, ce charme secret et inexprimable, égal à celui du quatrième livre de Virgile, cette douceur enchanteresse qui fait que, quand vous lisez au basard dix ou douze vers d'une de ses pièces, un attrait irrésistible vous force de lire tout le reste.

Gest lui qui a proscrit chez tous les gens de goût, et malheureusement chez eur souls, ees idees gigantesques et vides de sens, ces apostrophes continuelles aux dieux, quand où re suit pas faire parler les-hommes; ces lieux compains d'une politique ridiculement atroce, debités dans un style sauvage; ces épithètes fausses et inutiles; ces idées obscures, plus obscurément mondues; ce style auxsi dur que négligé, incorrect et barbare; enfin tout ee que j'ai vu applaudi par un parterre composé alors de jeunes gens dont le goût n'était pas encore formé.

Je ne parle pas de l'artifice imperceptible des poèmes de Racine, de son grand art de conduire une tragédie, de renouer l'intérêt par des moyens délicais, de tirer un acte entire d'un seul sentiment; je ne parle que de l'art d'écrire C'est sur cet art si nécessaire, si faeile aux yeux de l'ignorance, si difficile au génie même, que le le selateur Boileau a donné ce précepte:

Et que tout ce qu'il dit, facile à retenir,

De son ouvrage en vous laisse un long souvenir.

Voilà ce qui est arrivé toujours au seul Racine, de-

puis Andromaque jusqu'au chef-d'œuvre d'Athalie (\*). J'ai remarqué ailleurs que, dans les livres de toute espèce, dans les sermons même, dans les oraisons funèbres, les orateurs ont souvent employé les tours de phrase de cet élégant écrivain, ses expressions pittoresques, verba quibus deberent loqui. Cheminais, Massillon, ont été célèbres, l'un pendant quelque temps, l'autre pour toujours, par l'imitation du style de Racine. Ils se servaient de ses armes pour combattre en public un genre de littérature dont ils étaient idolàtres en secret. Ce peintre charmant de la vertu, cet aimable Fénelon, votre autre confrère, tant persécuté pour des disputes aujourd'hui méprisées, et si cher à la postérité par ses persécutions mêmes, forma sa prose élégante sur la poésie de Racine, ne pouvant l'imiter en vers; car les vers sont une langue qu'il est donné à très peu d'esprits de posséder ; et quand les plus éloquents et les plus savants hommes, les sublimes Bossnet, les touchants Fénelou, les érudits Huet, ont voulu faire des vers français, ils sont tombés de la hauteur où les plaçait leur génie ou leur science dans cette triste classe qui est au-dessous de la médiocrité.

Mais les ouvrages de prose dans lesquels on a le mieux imité le style de Racinesout ce que nous avons de meilleur dans notre langue. Point de yrai succès aujourd'h ui sans cette correction, sans cette purvté qui seule met le génie dans tout son jour, et sans laquelle ce génie ne déploierait qu'une force monstrueuse, tombaut à chaque pas dans une faiblesse plus monstrueuse encore, et du haut des oues dans la fange.

(') Voyez la note à la fin de cette lettre.

Vous entreten a le feu sacré, messieurs; c'est par vos soins que, depais quelques années, les compositions pour les prix décernés par vous sont entin devenues de véritables pièces d'éloquence. Le goût de la saine littérature s'est tellement déployé, qu'on a vu quelquefois trois ou quatre ouvrages suspendre vos jugements, et partager vos suffrages ainsi que ceux du public.

Je sens combien il est peu couvenable, à mon âge de quatre-vingt-quatre ans, d'oser arrêter un moment vos regards sur un des fruits dégénérés, de ma vieillesse. La tragédie d'Irène ne peut être digne de vous ni du théâtre français; elle n'a d'autre mérite que la fidélité aux régles données aux Grees par le digne précepteur d'Alexandre, et adoptées chez les Français par le génie de

Corneille, le père de notre théatre.

A ce grand nom de Corneille, messieurs, permette que je joigne ma faible voix à vos décisions souveraines sur l'éclat éternel qu'il sut donner à cette langue française peu connue avant lui, et devenue après lui la langue de l'Eurone.

Vous échirates mes doutes, et vous confirmâtes mon opinion il y a deux ans, en voulant hien lire dans une de vos assemblées publiques la lettre (\*) que j'avais cu. Finomeur de vous écrire sur Con-eille et sur Shakespeare. Je rougis de joindre cusemble ces deux noms; muis j'appends qu'on renouvelle au milieu de Paris cette incroyable dispute. On s'appuie de l'opinion de madame Montagu, estimable cityeune de Loudres. qui montre pour sa patrie une passion si pardonnable. Elle préfère Shakespeareaux auteurs d'Iphigénie et d'Athalie, de Polyeucte et de Cinna. Elle a fait un livre entier pour lui assurer ectte supériorité; et ce livre est écrit ayec la sorte d'enthousiasme que la nation angloise retrouve dans quelques heaux morceaux de Shakespeare, échappés à la grossièreté de son siècle. Elle met Shakespeare au-des-

<sup>(\*)</sup> Voyez les Mélanges littéraires.

sus de tout, en faveur de ces morceaux qui sont en effet naturels eténergiques, quoique défigurés presque toujours par une familiarité basse. Mais est-il permis de préférer deux vers d'Eunius à tout Virgile, ou de Lycophron à tout Homère?

On a représenté, messieurs, les chefs-d'œuvres de la France devant toutes les cours, et dans les académios d'Italic. On les joue depuis les rivages de la mer glaciale jusqu'à la mer qui sépare l'Europe de l'Afrique. Qu'on fasse le même honneur à une seule pièce de Shakespeare, et alors nous pourrous disputer.

Qu'un Chinois vienne nous dire: « Nos tragédies com-» posées sous la dynastic des Yven font encore nos deli-» ces après cinq cents années. Nous avons sur le théâtre » des scenes en prose, d'autres en yers rimés, d'autres » en vers non rimés. Les discours de politique et les » grands sentiments y sont interrompus par des chan-» sons, comme dans votre Athalie. Nous avons de plus » des sorciers qui descendent des airs sur un manche à » balai, des vendeurs d'orviétan, et des Gilles, qui, au » milieu d'un entretien sérieux, viennent faire leurs gri-» maces, de peur que vous ne preniez à la pièce un in-» térêt trop tendre qui pourrait vous attrister. Nous fc-» sons paraître des savetiers avec des mandarins, et des » fossoyeurs avec des princes, pour rappeler aux hom-» mes leur égalité primitive. Nos tragédies n'ont ni expo-» sition, ni nœud, ni dénoument. Une de nos pièces » dure cinq cents années, ct un paysau qui est né au pre-» mier acte est pendu au dernier. Tous nos princes par-» lent en crocheteurs, et nos crocheteurs quelquefois en » princes. Nos reines y prononcent des mots de turpi-» tude qui n'échapperaient pas à des revendeuses entre » les bras des derniers des hommes, etc. etc. »

Je leur dirais: Messieurs, jouez ces pièces à Nankin, mais ne vous avisez pas de les représenter aujourd'hui à Paris ou à Florence, quoiqu'on nous en donne quelquefois à Paris qui ont un plus grand défaut, celui d'être

Madame Montagu relève avec justice quelques défauls de la belle tragédie de Cinna et ceux de Rodogune. Tout n'est pas toujours ni bien dessiné ni bien exprimé dans ces fameuses pièces, je l'avoue: je suis même obligéde vous dire, messieurs, que cette dame spirituelle et clairée ne reprend qu'une petite partie des fautes remarquées par moi-même, lorsque je vous consultai sur le commentaire de Corneille. Je me suis-entièrement rencontré avec elle dans les justes critiques que j'ai été obligé d'en faire: mais c'est taujours en admirant son génie que j'ai remarqué ses écarts; et quelle différence entre les défauts de Corneille dans ses bonnes pièces, et ceux de Shakespeare dans tous ses ouvrages!

Que peut-on reprocher à Corneille, dans les tragédies de cegnie sublime qui sont restées à l'Europe (car il ne faut pas parler des autres )? c'est d'avoir pris quelque-fois de l'enflure pour de la graudeur; de s'être permis quelques raisonnements que la tragédie ne peut admetre; de s'être asservi dans presque toutes ses pièces à l'usage de son temps, d'introduire au milieu des intérêts politiques, toujours froids, des amours plus insipides.

On peut le plaindre de n'avoir point traité de vraies passions, excepté dans la pièce espagnole du Cid, pièce dans laquelle il eut encor l'etonnant mérite de corriger sou modèle en trente endroits, dans un temps où les bienséances théâtrales n'étaient pas encore connues en France. On le condamne surtout pour avoir trop négligé sa langue. Alors toutes les critiques faites par des hommes d'esprit sur un grand homme sont épuisées; et l'on joue Cinna et Polyeucte devant l'impératrice des Romains, devant celle de Russie, devant le doge et les sénateurs de Venise, comme devant le roi et la reine de France.

Que reproche t-on à Shakespearé ? vous le savez "
Messieurs: tout ce que vous venez de voir vanté par les
Chinois. Ce sont, comme dit M. de Foutenelle dans ses
Mondes, presque d'autres principes de raisonnement.
Mais ce qui est bien étrange, c'est qu'alors le théâtre espagnol, qui infectait l'Europe, en était le législateut. Lo
pez de Véga avouait cet opprobre; mais Shakespeare
n'eut pas le courage de l'avouer. Que devaient faire les
Anglais ? e qu'on a fait en France, se corriger.

Madame Montagu condamne dans la perfection de Racine cet amour continuel qui est toujours la base du peu de tragédies que nous avons de lui, excepté dans Esther et dans Athalie. Il est beau, sans doute, à une dame de réprouver cette passion universelle qui fait régner sou sexe; mais qu'elle examine cette Bérénice tant condamnée par nous-mêmes pour n'être qu'une idylle amoureuse; que le principal personnage de cette idylle soit representé par une actrice telle que mademoiselle Ganssin, alors je réponds que madame Montagn versera des larmes. J'ai vu le roi de Prusse attendri à une simple lecture de Bérénice, qu'on fesait devant lui en prononcant les vers comme on doit les prononcer, ce qui est bien rare. Quel charme tira des farmes des yeux de ce héros philosophe? la scule magie du style de ce vrai poëte, qui invenit verba quibus deberent loqui.

Les censures de réflexion n'ôtent jamais le plaisir du sentiment. Que la sévérité blâme Racine tant qu'elle voudra. Le cœur vous ramenera toujours à ses pièces. Ceux qui connaissent les difficultés extrêmes et la delicatesse de la langue française voudront toujours lie et entendre les vers de cet homme inimitable, à qui le nora de grand n'a manqué que parce qu'il n'avait point de rère dout il falibit é distinguer. Si on lui reproche d'être le poête de l'amour, il faut donc condamner le quatriène livre de Virgile. On ne tronve pas quelquefois asset de force dans ses caractères et dans son style; c'èst ce

qu'on a dit de Virgile; mais on admire dans l'un et dans l'autre une élégance continue.

Madame Montagu s'efforce d'être touchée des beautés d'Euripide, pour tâcher d'être insensible aux perfections de Racine. Je la plaindrais beaucoup si elle avait le malheur de ne pas pleurer au rôle inimitable de la Phèdre française, et de n'être pas hors d'elle-même à toute la tragédie d'Iphigénie. Elle paraît estimer beaucoup Brumoy, parce que Brumoy, en qualité de traducteur d'Euripide, semblait donner au poëte grec la présérence sur le poète français. Mais si elle savait que Brumoy traduit le grec très infidèlement; si elle savait que, vous y serez, ma fille, n'est pas dans Euripide; si elle savait que Clytemnestre embrasse les genoux d'Achille dans la pièce grecque comme dans la fratiçaise ( queique Brumoy ose supposer le contraire); enfin, si son oreille était accontumée à cette mélodie enchanteresse qu'on ne trouve parmi tous les tragiques de l'Europe que chez Racine seul, alors madame Montagu changerait de sentiment.

« L'Achille de Racine, dit-elle, ressemble à un jeune » amant qui a du courage : et pourtant l'Iphigénie est » une des meilleures tragédies françaises.» Je lui dirais: Et pourtant, madame, elle est un chef-d'œuvre qui honorera éternellement ce beau siècle de Louis XIV, ce siècle notre gloire, notre modèle, et notre désespoir. Si nous avons été indignés contre madame de Sévigné, qui écrivait si bien et qui jugeait si mal; si nous sommes révoltés de cet esprit misérable de parti, de cette aveugle prévention qui lui fait dire que « la mode d'aimer » Racine passera comme la mode du café ; » jugez, madame, combien nous devons être affligés qu'une personne aussi instruite que vous ne rende pas justice à l'extrême mérite d'un si grand homme. Je yous le disles yeux encore mouillés des larmes d'admiration et d'attendrissement que la centième lecture d'Iphigénie vient de m'arracher.

Je dois ajouter à cet extrême mérite d'émouvoir pendant cinq actes, le mérite plus rare et moins senti de vaincre pendant cinq actes la difficulté de la rime et de la mesure, au point de ne pas laisser échapper une seule · ligne, un seul mot qui sente la moindre gêne, quoiqu'on ait été continuellement gêné. C'est à ce coin que sont marqués le peu de bons vers que nous avons dans notre langue. Madame Montagu compte pour rien cette difficulté surmoutée. Mais, madame, onbliez-vous qu'il n'y a jamais eu sur la terre aucun art, aucun amusement même où le prix ne fût attaché à la difficulté? Ne cherchait-on pas dans la plus haute antiquité à rendre difficile l'explication de ces énigmes que les rois se proposaient les uns aux autres? N'y a-t-il pas eu de très grandes difficultés à vaincre dans tous les jeux de la Grèce, depuis le disque jusqu'à la course des chars? Nos tournois ; nos carrousels étaient-ils si faciles? Que dis-je? aujourd'hui, dans la molle oisiveté où tous les grands perdent leurs journées depuis Pétersbourg jusqu'à Madrid, le seul attrait qui les pique dans leurs misérables jeux de cartes, n'est-ce pas la difficulté de la combinaison, sans quoi leur âme languirait assoupie?

Il est donc bien étrange, et j'osc dire bien barbare, de vouloir ôter à la poésie ce qui la distingue du discours ordinaire. Les vers blancs n'ont été inventés que par la paresse et l'impuissance de faire des vers rimés, comme le célèbre Pope me l'a avoué vingt fois. Insérer dans une tragédie des scènes entières en prose, c'est l'aveu d'une impuissance encore plus honteuse.

Il est bien certain que les Grees ne placèrent les Muses sur le haut du Parnasse que pour marquer le mérite et le plaisir de pouvoir aborder jusqu'à elles à travers des obstacles. Ne supprimez donc point ces obstacles, madame; laissez subsister les barrières qui séparent la bonne compagnie des vendeurs d'orvictan et de leury Gilks; souffrez que Pope imite les véritables géniesità liens, les Arioste, les Tasse, qui se sont soumis à la gêne de la rime pour la vaincre.

Enfin quand Boileau a prononcé.

Et que tout ce qu'il dit, facile à retenir, De son ouvrage en vous laisse un long souvenir,

n'a-t-il pas entendu que la rime imprimait plus aisément les pensées dans la mémoire?

Je ne me flatte pas que mon discours et ma sensibilié passent dans le cœur de madame Montagu, et que je sois destiné à convertir. divisos orbe Britannos. Mais pourquoi faire une querelle nationale d'un objet de littérature? Les Anglais n'ont-ils pas, assez de dissensions cleezeux, et n'avons-nous pas assez de tracasseries chez nous ? ou plutôt l'une et l'autre nation n'ont-elles pas cu assez de grands hommes dans tous les geures pour ne se rien envier, pour ne se rien reprocher?

Hélas! messieurs, permettez-moi de vous répéter quej'ai passé une partie de ma vie à faire connaître en France les passages les plus frappants des auteux qui ont eu de la réputation chez les autres nations. Je fus le premier qui tirai un peu d'or de la fange où le génie de Shakespeare avait été plongé par son siele. J'à rendu justice à l'Anglais Shakespeare, comme à l'Espagnol Caldéron; et je n'ai jamais écouté le préjugé national. Jose dire quec'est de ma seule patrie que j'ai appris à regarder les autres peuples d'un œil impartial. Les véritables gens de lattres en France n'ont jamais connu cette rivalité hautaine et pédantesque, cet amour-propre révoltant qui se déguise sous l'amour de son pays, et qui ne préfère les heureux génies de ses anciens concitovens à tont mérite étranger, que pour s'envelopper dans leur gloire.

Quels éloges n'avons-nous pas prodignés aux Bacon, aux Kepler, aux Copernie, sans même y meler d'abord aucune émulation! Que n'avons-nous pas dit du grand Galice, le restaurateur et la victime de la raison en

### 304 LETTRE DE M. DEVOLTAIRE, etc.

Italie, ce premier maître de la philosophie, que Descartes eut le malheur de ne citer jamais!

Nous sommes tous à présent les disciples de Newton: nous le remercions d'avoir seul trouvéct prouvé le vrai système du monde, d'avoir seul enseigné au genre humain à voir la lumière; et nous lui pardonnous d'avoir commenté les visions de Daniel et l'Apocalypse.

Nous admirons dans Locke la scule métaphysique qui ait paru daus le monde depuis que Platou la chercha, et mous u'àvons rien à pardouner à Locke. N'eu ferions-nous pas autant pour Shakespeare, s'il avait ressuscité l'art de Sophoele, commernadame Montagu, ou son traducteur, os le prétendre? Ne verrions-nous pas M. de Laharpe, qui combat pour le bon goût avec les armes de la raison, élever sa voix en faveur de cet homme singulier? Que fait-il au contraire? il a eu la patience de prouver dans son judicieux journal, ce que tout le monde sent, que Shakespeare est un sauvage avec des étincelles de génie qui brilleut dans une nuit horrible.

Que l'Angleterrese contente de ces grands hommes en tant de genres; elle a assez de gloire: la patrie du Prince Noir et de Newton peut se passer du mérite des Sopilocle, des Zeuxis, des Phidias, des Timothée, qui lui manquent encore.

Je finis ma carrière en souhaitant que celles de nos grands hommes en tout genre soient toujours remplies par des successeurs dignes d'eux; que les siècles à venir égalent le grand siècle de Louis XIV, et qu'ils ne dégénérent pas en croyant le surpasser.

Je suis ayec un profond respect,

MESSIEURS,

Votre très humble, très obéissant et très obligé serviteur et confrère, cte-

## NOTE.

(\*) L. P. Brumoy, dans son Discours sur le parallèle des théàtres, a dit de nos spectateurs: « Ce n'est que lessang-froid » qui applaudi la heauté des vers. » Si ce savaut avait connu notre public, il aurait vu que tantôt il applaudit de sangfroid des marimes vraise ou fausses, tantôt il applaudit avec transport des tirades de déclamation, soit pleines de heautés, soit plaines de ridicules, n'importe; et qu'il est toujours insensible à des vers qui ne sont que bien faits et raisounables.

Je demandai un jour à un homme qui avait fréquenté assidument cette cave obscure appelée parterre, comment il avait pu applaudir à ces vers si étranges et si déplacés:

César, car le destin, que dans tes fers je hrave, M'a fait ta prisonnière, et non pas ton esclave; Et tu ne prétends pas qu'il m'abaisse le cœur Jusqu'à te reudre hommage, et le nommer seigneur....

Comme si le mot seigneur était sur notre théâtre autre chose qu'un terme depolitesse, et comme sita jenne Cornélicavait, pa favilir en parlant décemment à César! Pourquoi, lui disje, avez-vous tant hattu des mains à ces étonnautes paroles:

Rome le veut ainsi: son adorable front Aurait de quoi rougir d'un trop honteux affront ;

De voir en même jour, a près tant de conquêtes, Sous un indigne fer ses deux plus nobles têtes. Son grand cœur, qu'à tes lois en vain tu crois soumis, En veut au crimière plus qu'à ses ennemis, Et tiendrait à malheur le hien de se voir libre, Si l'attentat du Nil affranchissait le Tibre. Comme autre qu'un Romain n'a-pu l'assujettir, Autre aussi qu'un Romain ne l'en doù garantir. Tu ton-berais ici saus dire sa victime: 'Au lieu d'un chàtiment, la mort serait un crime; Et, sans que tes pareils en congussent d'effroi, L'exemple que tu dois périrait avec toi.
Venge-la de l'Egypte à son appui fatale,

Et je la vengerai, si je puis, de Pharsale. Va; ne perds point le temps, il presse. Adicu; tu peux Te vanter qu'une lois j'ai fait pour toi des vœux.

Vous sentex bien aujourd'hui qu'in n'est guère convenable qu'une jeune femme, absolument dépendante de César, protégée, secoure, vengée par lui, et qui doit être à ses pieds, le menace en antithèses si recherchées, et dans un style st obscur, de le faire condamner à la mort pour servir d'exemple, et finisse enfin par lui dire: « A dieu, César; tu peux te »vanter que j'ai fait pour toi des vœux une fois en ma vies. Aves-vous pu seulement entendre ce froid raisonnement., aussi faux qu'alambiqué: « Comme autre qu'un Romain n'a » pu asservir Rome, autre qu'un Romain ne l'en peut garantir? »

Il n'y a point d'homme un pen accoutumé aux affaires de ce monde qui ne sente combien de tels vers sont contraires à toutes les bienséances, à la nature, à la raison, et même aux règles de la poésic, qui veulent que tout soit clair, et que rien ne seit forcé dans l'expression.

Dites-moi donc par quel prestige vous avez applaudi sans esses des tirades aussi embrouillées, aussi obscures, aussi déplacées? Mais dites-moi surtout pourquoi vous n'avez jamais marqué par la moindre acclamation votre juste content des véritables beaux vers que débite danfonisque, dans une situation encore plus douloureuse que celle de Coruflie:

Je confie à tes soins mon unique trésor.

Si tu vivais pour moi, vis pour le fils d'Hector...
Fais connaître à mon fils le h émos de sa race;
Autant que tu pourras conduis-le sur leur traces:
Is-lui par quele septoits leurs noms ont éclafé;
Pluiôt ce qu'ils ont fait que ce qu'ils ont été;
Qu'il ait de ses aieux un souvenir modeste.
Il est du saing d'Hector, mais il en est le reste;
Et pour ce reste en fin, j'ai moi-même, en un jour,
Sacrifié mon sang, ma haincet mon amou

Les hommes de cabinet qui réfléchissent, les femmes, qui ont une sens ibilité si fine et si juste, les gens de lettres les plus gâtés par un vain savoir , les barbares mêmes des écoles . tous s'accoident à reconnaître l'estrême bezuté de ces vers si simples d'Andromaque. Cependant pourquoi cette beauté n'a-t-elle jamais été applaudie par le parterre?

Cet homme de bon sens et de houne foi me répondit : Quand nous battions des mains au clinquant the Covaelle, nous étions des écoliers élerés par des pédants, toujours idolktres du faux merveilleux entout genro. Nous admirions les vers ampoulés, comme nous étions suisis de vénération à l'aspect du saint Christophe de Notré-Dame. Il nous fallait du gigantesque. A la fin nous nous aperçumes à la vérité, que ces figures colossales étaient bien mal dessinées; mais enfin elles étaient colossales, et cela suffissit à notre mauvais goût.

Les vers que vous me citer de Racine étaient parfaitement écrits, ils respiraient la bienséance, la vérité, la modestio, la mollesse élégante: nous le sentious; mais la modestie et la bienséance ne transportent jamais l'âme. Donnez-moi une grosse actrice d'une physicomomie frappante, qui aitune voix forte, qui soit bien impérieuse, bien insolente, qui parle de César comme à un petitigarçon, qui accompagne ses discous injurieux d'un geste méprisant, et qui surtout termine son couplet par une grand éclat de voix, nous applandirons ence; et si vous êtes dans le parterre, vous battres peu-être des maius avec nous; tant l'homme est subjugué par ses organes et par l'exemple!

De pareils prestiges peuvent durer un siècle entier; et l'aveuglement le plus absurde a quelquesois duré plusieurs siècles.

Quant à certaines prétendues tragédies écrites en vers allobroges ou vandales, que la cour et la ville ont élerées jusqu'au ciel avec des transports inouïs, et qui sont ensuite oubliées pour jamais, il ne faut regarder ce délire que comme une maladie passagère qui attaque une nation, et qui se guérit enfin de soi-même.

### PERSONNAGES:

NICÉPHORE, empereur de Constantinople: IRÊNE, femme de Nicéphore.
ALEXIS COMNÊNE, prince de Grèce.
LÉONCE, père d'Irène.
MEMNON, attaché au prince Alexis.
ZOÉ, favorite, suivante d'Irène.
UN OFFICIER DE L'EMPEREUR.
GARDES.

La scène est dans un Salon de l'ancien palais de Constantin.

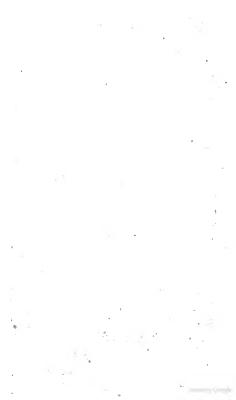



IREME. Je te venge de lui je te venge de moi .

187 TEL

And the second second

San Agentine

per and the second of the seco

Fig. 14 and the transport of the Co. St. Co. S

De ses chagrins secrets, qu'il veut dissimuler, Je sonnais trop la cause; elle va m'accabler.



# IRÈNE,

TRAGÉDIE.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE PREMIÈRE.

IRÈNE, ZOÉ.

IRÈNE.

Quel changement nouveau, quelle sombre terreur, Ont écarté de nous la cour et l'empereur? Au palais des sept tours une garde inconnue Dans un silence morne étonne iei ma vue; En un vaste désert on a changé la cour.

Aux murs de Constantin trop souvent un beau jour Est suivi des horreurs du plus funcste orage. La corur l'est pas long-temps le bruyant assemblage, De tous nos vains plaisirs l'un à l'autre enchaînés, Trompeurs soulagements des cœurs infortunés; De la foule importune il faut qu'on se retire. Nos états assemblés pour corriget l'empire, Pour le perdre peut-être, et ces fiers Musulmans, Ces Seythes vagabonds débordés dans nos champs, Mille ennemis cachés qu'on nous fait craindre encore, Sans doute en ce moment occupent Nicéphore.

I R È NE.

De ses chagrins secrets, qu'il veut dissimuler,
Je connais trop la cause; elle va m'accabler.

Je sais par quels sonpcons sa dureté jalouse. Dans son inquiétude outrage son épouse. Il écoute en secret ces obscurs imposteurs, D'un esprit défiant détestables flatteurs, Trafiquant du mensonge et de la calomnie, Et convrant la vertu de leur ignominie. Quel emploi pour César! et quels soins douloureux! Je le plains, je gémis.... Il fait deux malheureux.... Ah! que n'ai-je embrassé cette retraite anstère Où depuis mon hymen s'est enfermé mon père ! Il a fui pour jamais l'illusion des cours, L'espoir qui nons séduit, qui nous trompe toujours, La crainte qui nous glace, et la peine cruelle De se faire à soi-même une guerre éternelle. Que ne foulais-je anx pieds ma funeste grandeur! Je montai sur le trône au faîte du malheur, Aux yeux des nations victime couronnée. Je pleure devant toi ma haute destinée; Et je pleure surtont ce fatal souvenir Que mon devoir condamne, et qu'il me faut bannir. Ici l'air qu'on respire empoisonne ma vie.

### 20É.

De Nicéphore au moins la sombre jalousie Par d'indiscrets éclats n'a point manifesté Le sentiment houteux dont il est tournemeté: Il le cache au vulgaire, à sa caur, à l'ni-même; Il sait vous respecter, et peut-être il vous aime-Vous cherchez à nonrir une injuste douleur-Que craignez-vous? (a)

IRÈNE.

Le ciel, Alexis, et mon cœura

Mais Alexis Comnène aux champs de la Tauride. Tout entier à la gloire, au devoir qui le guide, Sert l'empereur et vous sans vous inquiéter, Fidèle à ses serments jusqu'à vous éviter.

RÈNE.

Je sais que ce héros ne cherche que la gloire : Je ne saurais m'en plaindre.

ZOÉ.

Il a par la victoire Raffermi cet empire ébraulé dès long-temps.

IRÈNE.

Ali! j'ai trop admiré ses exploits éclatants : Sa gloire de si loin m'a trop intéressée. César aura surpris au fond de ma pensée Quelques vœux indiserets que je n'ai pu cacher, Et qu'un époux, un maître a droit de reprocher. C'était pour Alexis que le ciel me fit naître: Des antiques Césars nous avons reçu l'être; Et dès notre berccau l'un à l'autre promis, C'est dans ces mêmes lieux que nous fûmes unis: C'est avec Alexis que je fus élevée; Ma foi lui fut acquise et lui fut enlevée. L'intérêt de l'état, ce prétexte inventé Pour trahir sa promesse avec impunité, Ce fantôme effrayant subjugua ma famille; Ma mère à son orgueil sacrifia sa fille. Du bandcau des Césars on crut cacher mes pleurs: On para mes chagrins de l'éclat des grandeurs. Il me fallut éteindre, en ma douleur profonde, Un feu plus cher pour moi que l'empire du monde: Au maître de mon cœur il fallut m'arracher; De moi-même en pleurant j'osai me détacher. De la religion le pouvoir invincible Secourut ma faiblesse en ce combat pénible; Et de ce grand secours apprenant à m'armer, Je fis l'affreux serment de ne jamais aimer.

Je le tiendrai.... Ce mot te fait assez comprendre A quels déchirements ce cœur devait s'attendre. Mon père à cet orage ayant pu m'exposer, M'aurait par ses vertus appris à l'appaiser; Il a quitté la cour, il a fui Nicéphore; Il m'abandonne en proie au monde qu'il abhorre: Et je n'ai que toi seule à qui je puis ouvrir Ce cœur faible et blessé que rien ne peut guérir. Mais on ouvre au palais.... je vois Memnou paraître.

### SCÈNE II.

IRÈNE, ZOÉ, MEMNON.

IRÈNE.

En bien! en liberté puis-je voir votre maître ? Memnon, puis-je à mon tour être admise aujourd'hui Parmi les courtisans qu'il approche de lui ?

Madame, j'avoûrai qu'il veut à votre vue Dérober les chagrius de sou âme abattue. Je ne suis point compté parmi les contrisans, De ses desseins secrets superbes confidents: Du conseil de César on me ferme l'entrée. Commandant de sa garde à la porte sacrée, Militaire oublié par ses maîtres ariers, Relégué dans mon poste ainsi que mes guerriers, J'ai senlement appris que le brave Commène A quitté dès long-temps les bords du Borysthène, Qu'il vogue vers Byzance, et que César troublé Ecoute en frémissant son conseil assemblé.

IRÈNE.

Alexis, dites-yous?

MEMNON.

Il revole an Bosphore.

### IRÈNE.

Li pourrait à ce point offenser Nicéphore! Revenir sans son ordre!

### MEMNON.

On l'assure, et la conr S'alarme, se divise, et tremble à son retour. (b) Il a brisé, dit-on, l'honorable esclavage Où l'empereur jaloux retenait son courage: Il vient jouir ici des honneurs et des droits Que lui donnent son rang, sa naissance et nos lois. C'est tout ce que j'apprends par ces rumeurs soudaines Qui font naître en ces lieux tant d'espérances vaines, Et qui, de bouche en bouche armant les factions, Vont préparer Byzance aux révolutions. Pour moi, je sais assez quel parti je dois prendre, Quel maître je dois suivre, et qui je dois défeudre: Je ne consulte point nos ministres, nos grands, Lours intérèts cachés, leurs partis différents, Leurs sausses amitiés, leurs indiscrètes haines. Attaché sans réserve au pur sang des Comnènes, Je le sers, et surtout dans ces extrémités; Memnon sera fidèle au sang dont vous sortez. Le temps ne permet pas d'en dire davantage.... Souffrez que je revole où mon devoir m'engage. (Il sort.)

# SCÈNE III.

IRÈNE, ZOÉ.

#### RÈZE

Qu'A-T-IL osé me dire? et quel nouveau danger, Quel malheur imprévu vient encor m'affliger? Il ne s'explique point: je crains de le comprendre.

### 201

Memnon n'est qu'un guerrier prompt à tout entreprendre:

Je le connais; le sang d'assez près nous unit.
Contre nos courtisans exhalant son dépit;
Il détesta toujours leur frivole insolence,
Leurs aninosités qui partagent Byzance,
Leurs tristes vanités que suit le déshonneur;
Mais son esprit altier hait surtout l'empereur.
D'Alexis, en secret, son cœnr est idolâtre,
Et, s'il en était cru, Byzance est un théâtre
Qui produirait bientôt quelqu'un de ces revers
Dout le sanglant spectacle ébranla l'univers.
Ne vous étonnez point quand sa sombre colère
S'échappe en vous parlant, et peint son caractère.

### IRÈNE.

Mais Alexis revient ... César est irrité: Le courtisan surpris murmure épouvanté. Les états convoqués dans Byzance incertaine, Fatiguant dès long-temps la grandeur souveraine, Troublent l'empire entier par leurs divisions. Tont un peuple s'enflamme au feu des factions.... Des discours de Memnon que veux-tu que j'espère? Il commande au palais une garde étrangère: D'Alexis, en secret, est-il le confident? Que je crains d'Alexis le retour imprudent, Les desseins du sénat, des peuples le délire, Et l'orage naissant qui gronde sur l'empire! Que je me craius surtout dans ma juste doulenr! Je consulte en tremblant le secret de mon cœur: Peut-être il me prépare un avenir terrible: Le ciel, en le formant, l'a rendu trop sensible. Si jamais Alexis en ce funeste licu, Trahissant ses serments ... Que vois-je? juste dieu!

### SCÈNE IV.

IRÈNE, ALEXIS, ZOÉ.

#### ALFYIS

DAIGNEZ SOUffrir ma vue, et bannissez vos craintes ... Je ne viens point troubler par d'inutiles plaintes Un cœur à qui le mien se doit sacrifier, Et rappeler des temps qu'il nous faut onblier. Le destin me ravit la grandeur souveraine; Il m'a fait plus d'outrage : il m'a privé d' Irène .... Dans l'Orient soumis mes services rendus M'anraient pu mériter les biens que j'ai perdus; Mais lorsque sur le trône on plaça Nicéphore, La gloire en ma favenr ne parlait point encore; Et n'ayant pour appui que nos communs aïenx, Je n'avais rien tenté qui pût m'approcher d'eux. Anjourd'hui Trébisonde entre nos mains remise, Les Scythes reponssés, la Tauride conquise, Sont les droits qui vers vous m'ont enfin rappelé. Le prix de mes travaux était d'être exilé! Le suis-je eneor par vous? n'osez vous reconnaître Dans le sang dont je suis le sang qui vous fit naître?

### IRÈNE.

Prince, que ditesvous? daos quel temps, dans quels lieux, Par ce retour fatal étonnez-vons mes yeux? Vous connaissez trop bien quel joug n'a captivé, La barrière éternelle entre nous élevée, Nos devoirs, nos serments, et surtont cette loi Qui ne vous permet plus de yous montrer à moi. Pour calmer de César l'injuste déliance, Il vous aurait suffi d'éviter ma présence. Vous n'avez pas prévu ce que vous hasardez. Vous me faites frémir: seigneur, yous vous perdez.

### ALEXIS.

Si je craignais pour vous, je scrais plus coupable;
Ma présence à César, cerait plus redoutable.
Quoi donc! suis-je à Byzance? est-ce vous que je vois?
Est-ce un sultan jaloux qui vous tient sous ses lois?
Étes-vous dans la Grèce une esclave d'Asie,
Qu'un despote, un barbare achète en Circassie,
Qu'on rejette en prison sous des monstres cruels,
A jamais invisible au reste des mortels?
César a-t il changé, dans sa sombre rudesse,
L'esprit de l'Occident et les mours de la Grèce?

### IRÈNE.

Du jour où Nicéphore ici reçut ma foi, Nous le savez assez, tout est changé pour moi.

#### ALEXIS.

Hors mon cœur; le destin le forma pour Irène:
Il brave des Césars la puissance et la haine.
Il ne crainfait que vous! Quoi! vos derniers sojets
Vers leur impératrice auront un libre accès!
Tout mortel jouira du bouheur de sa vue!
Nicéphore à moi seul l'aurait-il défendue?
Et suis-je un criminel à ses regards jaloux (c)
Dès qu'on l'a fait César, et qu'il est votre époux?
Euorgueillisurtout de cet hymen auguste,
L'excès de son bonheur le rend-il plus injuste?

#### IRENE.

Il est mon souverain.

### ALEXIS.

Non: il n'était pas né
Pour me ravir le bien qui m'était destiné:
Il n'en était pas digne; et le sang des Comnènes
Ne vous fut point transmis pour servir dans ses châues.
Qu'il gouverne, s'il peut, de ses sévères mains

Cet empire, autrefois l'empire des Romains,
Qu'aux campagnes de Thrace, aux mers de Trébisonde,
Transporta Constantin pour le malleur du monde,
Et que j'ai défendu moins pour lui que pour vous.
Qu'il règne, s'il le faut; je n'en suis point jaloux:
Je le suis de vous seule, et jamais mon courage
Ne lui pardonnera votre indigue esclavage.
Vous cachez des malleurs dont vos pleurs sont garants;
Et les usurpateurs sont toijours des tyrans.
Mais si le ciel est juste, il se souvient peut-être
Qu'il devait à l'empire un moins barbare maître,

RÈNE.

Trop vains regrets! je suis esclave de ma foi. Seigneur, je l'ai donnée, elle n'est plus à moi.

Ah! yous me la deviez.

IRENE.

Et c'est à vous de croire Qu'il ne m'est pas permis d'en garder la mémoire. Je fais des vœux pourvous, et vous m'épouvantez.

SCÈNE V.

IRÈNE, ALEXIS, ZOÉ, UN GARDE.

LE GARDE.

SRIGNEUR, César vous mande.

LEXI

Il me verra: sortez.

(A Irène.)

Hime verra, madame; une telle entrevue

Ne doit point alarmer votre âme combattue.

Ne craignez rien pour lui, ne craiguez rien de moi; 
A son rang comme au mien je sais ce que je dois.

Rentrez dans vos foyers tranquille et rassurée.

(11 sort.)

# SCÈNE VI

IRÈNE , ZOÉ.

#### IRÈNE.

De quel saisissement mon ûme est pénétrée! Que je sens à la fois de l'abbesse et d'horren! Chaque mot qu'il m'a dit me remplit de terreur. Que veut-il? Va, Zoé, commande que sur l'heure On parcourt en secret cette triste demeure, Ces sept affreuses tours qui, depuis Constantin, Ont de tant de héros vu l'horrible destin. Interroge Memnon; prends pitié de ma crainte.

### zoź.

J'irai, j'observerai cette terrible enceinte. Mais je tremble pour vous: un maître soupconneux Vous condamne peut-être, et vous proserit tous deux. Parmi tant de dangers, que prétendez vous faire?

Garder à mon époux ma fu pure et sincère; Vaincreun fatal amour, si son feu rallumé Renaissait dans ce cœur autrefois enflammé; Demeurer di mes seus maîtresse souveraine, Si la force est possible à la faiblesse humaine; Ne point combattre en vain mon devoir et mon sort, Et ne déshouorer ni mes jours, ni ma moit.

FIN DU PREMIER ACPE.

# ACTE II.

# SCÈNE PREMIÈRE.

ALEXIS, MEMNON.

MEMNON.

Out, vous êtes mandé; mais César délibère. Dans son inquiétude il consulte, il diffère, Avec ses vils flatteurs en secret enfermé. Le retour d'un héros l'a sans doute alarmé; Mais nous avons le temps de nous parler encore. Ce salon qui conduit à ccux de Nicéphore Mène aussi chez Irène, et je commande ici. Sur tous vos partisans n'ayez aucun souci; Je les ai préparés. Si cette cour inique Os ait lever sur vous le glaive despotique, Comptez sur vos amis: vous verrez devant eux Fuir ce pompeux ramas d'esclaves orgueilleux. Au premier mouvement notre vaillante escorte Du rempart des sept tours ira saisir la porte; -Et les autres armés sous un habit de paix, Inconnus à César, emplissent ce palais. Nicephore vous craint depuis qu'il vous offense. Dans ce châtcau funeste il met sa confiance: Là, dans un plein repos, d'un mot, on d'un coup d'œil, Il condamoc à l'exil, aux tourments, au cereneil. Il ose mc compter parmi les mercenaires, De son caprice affreux ministres sanguinaires: Il se trompc.... Seigneur, quel secret embarras, Quand j'ai tout disposé, semble arrêter vos pas?

ALEXIS.

Le remords.... Il faut bien que mon cœur te l'avoue.
Quelques exploits heureux dont l'Europe me louc,
Ma naissance, mon rang, la faveur du sénat,
Tout me criait: Venez, montrez-vous à l'état.
Cette voix m'excitait. Le dépit qui me presse,
Ma passion fatale, entraînaient ma jeunesse;
Je venais opposer la gloire à la grandeur,
Partager les esprits et braver l'empereur....
J'arrive, et j'entrevois ma carrière nouvelle.
Me faut-il arborer l'étendasd d'un rebelle?
La honte est attachée à ce nom dangereux.
Me verrai-je emporté plus loin que je ne veux?

MEMNON. .

La honte! elle est pour vous de servir sous un maître.

J'ose être son rival: je crains le nom de traître.

Soyez son ennemi dans les champs de l'honneur, Disputez lui l'empire, et soyez son vainqueur.

Crois-tu que le Bosphore, et la superbe Thrace, Et ces Grees inconstants serviraient tant d'audace? Je sais que les états sont pleins de sénateurs Attachés à ma race, et dont j'aurais les cœurs: Ils pourraient soutenir ma sanglante querelle: Mais le peuple?

#### MENNON.

"Il vous aime: au trône il vous appelle. Sa fougue est passagère, elle éclate à grand bruit; Un instaut la fait naitre, un instant la détruit. P'enflamme cette ardenr; et j'ose encor vous dire Oue je vous répondrais des cœurs de tout l'empire.

Paraissez sculement, mon prince, etwous forez Du sénat et du peuple autant de conjurés. Dans ee palais sanglant, séjour des homieides, Les révolutions furent toujours rapides. Vingt fois il a suffi, pour changer tout l'état; De la voix d'un pontife, ou du eri d'un soldat. Ces soudains changements sont des coups de tonnerre Qui dans des jours sereins éclatent sur la terre. Plus ils sont imprévus, moins on peut échapper A ces traits dévorants dont on se seut frapper. Nous avons vu passer ces ombres fugitives, Fantômes d'empereurs élevés sur nos rives. Tombant du haut du trône en l'éternel oubli; Où leur nom d'un moment se perd enseveli. Il est temps qu'à Byzanee on reconnaisse un homme Digne des vrais Césars, et des beaux jours de Rome. Byzance offre à vos mains le souverain pouvoir. Ceux que j'v vis régner n'ont eu qu'à le vonloir : Portés dans l'hippodrome, ils n'avaient qu'à paraître Décorés de la pourpre et du sceptre d'un maître; Au temple de Sophie un prêtre les sacrait, Et Byzanec à genoux soudain les adorait. Ils avaient moins que vous d'amis et de courage; Ils avaient moins de droits: tentez le même ouvrage; Recucillez les débris de leurs sceptres brisés; Vous réguez aujourd'hui, seigueur, si vous l'osez. (d)

ALEXIS.

'Ami, tu me connais: j'ose tout pour Irène: Scule elle m'a bannie, scule elle me ramène; Scule sur mon esprit encore irrésulu Irène a conservé son pouvoir absolu. Rien ne me retient plus: on la menace, et j'aime.

MEMNON.

Je me trompe, seigneur, ou l'empereur lui-même

Vient vous dicter ses lois dans ce lieu retiré. L'attendrez-vous encore?

ALEXIS.

Oni, je lui répondrai.

MEMNON.

Déjà paraît sa garde: elle m'est confiée.
Si de votre ennemi la haine étudiée
A conquentre vous quelques secrets desseins,
Nous servons sons Commène, et nous sommes Romains.
Je vous laisse avec lui.

(Il se retire dans le fond, et se met à la tête de la garde, )

# SCÈNE II.

NICÉPHORE, suivi de deux officiers, ALEXIS: MEMNON, GARDES, au fond.

### NI CÉPHORE.

Paircz, votre présence
A jeté dans ma conr un pen de défiance.
Aux bords du Pont-Euxin vons m'avez bien servi;
Mais quand César commande, il doit être obéi.
D'un regard attentif iei l'ou vous contemple:
Vous donnez à ce peuple un dangereux exemple.
Vous ne deviez paraître aux murs de Constautin.
Que sur un ordre exprès émané de ma main.

### ALEXIS.

Je ne le croyais pas.... Les états de l'empire Connaissent pen ces lois que vous voulez prescrire; Et j'ai pu, sans faillir, remplir la volonté D'un corps auguste et saint, et par vous respecté.

NICÉPHORE.

Je le protégerai tant qu'il sera fidèle: Soyez-le, croyez-moi; mais puisqu'il vous rappelle, C'est moi qui vous renvoie aux bords du Pont-Euxin.
Sortez dès ce moment des murs de Constantin.
Vous n'avez plus d'excuse; et si vers le Bosphore
L'astre du jour qui luit vous revoyait encore,
Vous n'êtes plus pour moi qu'un sujet révolté.
Vous ne le serze pas avec impunité....
Voilà ce que César a prétendu vous dire.

#### ALEXIS.

Les grands de qui la voix vous a donné l'empire, Qui m'ont fait de l'état le premier, après vous, Seigneur, pourront fléchir ce violent courroux. Ils connaissent mon nom, mon rang et mon service; Et vous même avec eux vous me rendrez justice. Vous me laisserez vivre eutre ces murs sacrés Que de vos ennemis mon bras a délivrés; Vous ne m'ôterez point un droit inviolable Que la loi de l'état ne ravit qu'au coupable.

NICÉPHORE.

Vous osez le prétendre?

#### ALEXIS

Un simple citoyen
L'oserait, le devrait; et mon droit est le sien,
Celui de tout mortel, dont le sort qui m'outrage
N'a point marqué le front du seeau de l'esclavage:
C'est le droit d'Alexis; et je crois qu'il est dù
Au sang qu'il a pour vous tant de fois répandu,
Au sang dont sa valeur a payé votre gloire,
Et qui peut égaler ( sans trop m'en faire accroire)
Le sang de Nicéphore autrefois ince unn,
Au rang de mes aïeux aujourd'hui parvenu.

#### NICÉPHORE.

Je counais votre race, et plus votre arrogance. Pour la dernière fois redoutez ma vengcance. N'abéirez-vous point? ALCXIS.

Non, seigneur.

KICÉPHORE.

C'est assez

(Il appelle Memnon à lui par un signe, et lui donne un billet dans le fond du théâtre.) Servez l'empire et moi, vous qui m'obéissez. (Il sort.)

SCÈNE III.

ALEXIS, MEMNON.

MEMNON.

Mor, servir Nicéphore!

ALEXIS, après avoir observé le lieu où il se trouve. Il faut d'abord m'apprendre

Ce que dit ce billet que l'on vient de te rendre.

Voyez.

MEMNON. ALEXIS, après av oir lu une partie du billet de sang froid.

Dans son conseil l'arrêt était porté! Et j'aurais dû m'attendre à cette atrocité! Il se flattait qu'en maître il condamnait Comnène. Il a signé ma mort.

MEMNON.

Il a signé la sienne. D'esclaves entouré, ce tyran ténébreux, Ce despote aveuglé m'a eru lâche comme eux: Tant ce palais funeste a produit l'habitude Et de la barbarie ut.de la servitude! Tant sur leur trône affreux nos Césars chancelants Pensent régner sans lois, et parler en sultans! Mais achevez, liscz ect ordre impitoyable.

ALEXIS, relisant.

Plus que je ne pensais ce despote est coupable:

Irène prisonnière! est-il bien viai? Memnon!

Le tombeau, pour les grands, est près de la prison.

ALEXIS.

O ciel!... De tes projets Irène est elle instruite?

Elle en peut soupçonner et la cause et la suite: Le reste est inconnu.

ALFEIS

WEMNON.

Gardons de l'affliger, Et surtout, cher ami, cachons-lui son danger. L'entreprise bientôt doit être découverte; Mais c'est quand on saura ma victoire ou ma perte.

Nos amis vont se joindre à ces braves soldats.

Sont ils prêts à marcher?

MEMNON.

Seigneur, n'en doutez pas:
Leur troupe en ce momeut va s'ouvrir un passage.
Croyez que l'amitié, le zèle et le courage
Sont d'un plus grand service, en ces périls pressants,
Que tous ces bataillons payés par des tyrans.
Je les vois avancer vers la porte sacrée;
L'empereur va lui même en défendre l'entrée;
Du peuple soulevé j'entends déjà les eris.

ALEXIS.

Nous n'avons qu'un moment; je règne, ou je péris: Le sort en est jeté. Prévenons Nicéphore.

Venez braves amis, dont mon destin m'honore; Sous Memnon et sous moi vous avez combattn;

THÉATRE TOME VII.

Combattez pour Irène, et vengez sa vertu. Irène m'appartient; je ne puis la reprendre Que dans des flots de sang et sous des murs en cendre: Marchons sans balancer.

### SCÈNE IV.

### ALEXIS, IRÈNE, MEMNON.

#### RÈNE.

Où courez-vous? ô ciel!
Alexis! arrêtez: que faites-vous? cruel!
Demeurez; rendez-vous à mes soins légitimes;
Prévenez votre perte; épargnez vous des crimes.
Au-seul nom de révolte on me glace d'effroi:
On me parle du sang qui va equler pour moi.
Il ne m'est plus permis, dans ma douleur muette,
De dévorer mes pleurs au fond de ma retraite.
Mon père, en ce moment, par le peuple excité,
Revient vers ce palais qu'il avait déscrté;
Le pontité le suit; et, dans son ministère,
Du Dieu que l'on outrage atteste la colère.
Ils vous cherchent tous deux dans ces périls pressants.
Seigneur, écontez-les.

#### AT.PXIS

Irène, il n'est plus temps: La querelle est trop grande, elle est trop engagée. Je les écouterai quand vous serez vengée.

# SCÈNE V.

### IRÈNE.

In me fuit! que devieus-je? ô ciel! et quel moment! Mon époux va périr on frapper mon amaul! Je me jette en tes bras, ô Dieu qui m'as fait naître! Toi qui fis mon destin, qui me donnas pour maître, En mortel respectable et qui reçut ma foi, Que je devais aimer, s'il se peut, malgré moil J'écoutai ma raison; mais mon âme infidèle, En voulant t'obér; se souleva contre elle. Conduis mes pas, soutiens cette faible raison; Rends la vie à ce cœur qui meurt de son poison; Rends la paix à l'empire aussi-bien qu'à moi-même. Conserve mon époux; commande que je l'aime. Le cœur dépend de toi: les malheureux humains Sont les vils instruments de les divines mains. Dans ce désordre affreux veille sur Nicéphore: Et. quand pour mon époux mon désespoir t'implore; Si d'autres sentiments me sont encor permis, Dieu, qui sais pardonner, veille sur Alexis! (e)

### SCÈNE VI.

IRÈNE, ZOÉ.

ZOÉ.

Les sont aux mains; rentrez.

IRÈNE.

Et mon père?

ZOÉ.

Il arrive;

Il fend les flots du peuple, et la foule craintive
De femmes, de vicillards, d'enfants, qui dans leurs brasPoussent au ciel des cris que le ciel n'enteud pas.
Le pontife sacré, par un secours utilé,
Aux blessés, aux mourants, en vain donne un asile:
Les vainqueurs acharnés immolent sur l'autel
Les vainqueurs acharnés immolent sur l'autel
Les vaincus échappés à ce combat cruel.
Ne vous exposez point à ce peuple en furie.
Je vois tomber Byzance, et périr la patrie

Que nos tremblantes mains ne peuvent relever; Mais ne vous perdez pas en voulant la sauver: Attendez du combat au moins quelque nouvelle.

IRÈNE.

Non, Zoé, le ciel vent que je tombe avec elle: Non, je ne dois point vivre en nos murs embrasés, Au milieu des tombeaux que mes mains ont creusés.

SIN DU SEECND AC.

# ACTE III.

### SCÈNE PREMIÈRE

IRÈNE, ZOÉ.

ZOÉ.

 $\mathbf{V}$ otre unique parti, madame, était d'attendre L'irrévocable arrêt que le destin va rendre : Une Scythe aurait pu, dans les rangs des soldats, Appeler les dangers, et cherelier le trépas; Sous le ciel rigoureux de leurs climats sauvages, La dureté des mœurs a produit ees usages. La nature a pour nons établi d'autres lois : Soumettons-nous au sort; et, quel que soit son choiz, Acceptons, s'il le faut, le maître qu'il nous donne. Alexis, en naissant, touchait à la couronne; Sa valeur la mérite; il porte à ce combat Ce grand eœur et ce bras qui défendit l'état; Surtout en sa faveur il a la voix publique. Autant qu'elle déteste un pouvoir tyrannique, Autant elle chérit un héros opprimé. Il vaincra, puisqu'on l'aime.

IRÈNE.

Eh! que sert d'être aimé?
On est plus malheureux. Je sens trop que moi-même
Je crains de rechercher s'il est vrai que je l'aime,
D'interroger mon cœur, et d'oser seulement
Demander du combat quel est l'évènement,
Quel sang a pu couler, quelles sont les victimes,
Combien daus ce palais j'ai rassemblé de cimes.

Il sont tous mon ouvrage!

ZOÉ.

A vos justes donients

Voulez-vous du remords ajouter les terreurs?

Votre père a quitté la retraite saorée

Où sa triste vertu se cachait ignorée:
C'est pour vous qu'il revoit ces dangereux mortels.

Dont il fuyait l'approche à l'umbre des autels.
Il était mort au monde; il rentre, pour sa fille,
Dans ce même palais où régua sa famille.

Vous trouverez en lui les consolations
Que le destin refuse à vos afflictions:
Letez-vous dans ses bras.

IRÈNE.

M'en trouvera-t il digne? Aurai-je mérité que cet effort insigne Le ramène à sa fille en ce cruel séjour, Qu'il affronte pour moi les horreurs de la cour?

# SCÈNE II.

### IRÈNE, LÉONCE, ZOÉ.

IRÈNE.

Est-ce vous qu'en ces lieux mon désespoir contemple ? Soutien des malheureux, mon père! non exemple ! Quoi! vous quittez pour moi le ségour de la paix! Hélas! qu'avez-vous vu dans celui des forfaits ?

LÉONCE.

Les murs de Constantin sont un champ de carnage.
J'ignore, grâce aux cieux quel étonnant orage,
Quels intérêts de cour, et quelles factions
Ont enfanté sondain ces désolations.
On m'apprend qu'Alexis, armé contre son maître,
Ayec les conjurés avait osé paraître,

L'un dit qu'il a reçu la mort qu'il méritait;
L'autre, que devant lui son empereur fuyait;
Oncroit César blessé, lè combat dure encore
Des portes des sept tours au canal du Bosphore;
Le tumulte, la mort, le crime est dans ces lieux;
Je vieus vous arracher de ces murs odieux.
Sivous avez perdu dans ce aombat funeste
Un empire, un époux, que la vertu vous reste.
J'ai vu trop de Césars, en ce sagglant séjour,
De ce trône avili rénversés tour à tour.
Celun de Dieu, ma fille, est seul inébranlable.

In En E.

On vient mettre le comble à l'horrenr qui m'accable;
Et voilà des guerriers qui m'annoncent mon sort.

### SCÈNE III.

IRÈNE, LÉONCE, ZOÉ, MEMNON, SUITE

### MEMNON,

Is n'est plus de tyran: c'en est fait, il est mort; Je l'ai vu. C'est en vain qu'étouffant sa colère, Et tenant sous ses picds ce fatal adversaire, Son vainqueur Alexis a voulu l'épargner: Les peuples dans son s'ang brillaient de se baiguer. (s'approchant)

Madame, Alexis règue: à mes vœux tout conspire; Un seul jour a changé le destin de l'empire. Tandis que la victoire en nos heureux remparts Relève parses mains le trône des Césars, Qu'il rappelle la paix, à vos pieds il m'euvoie; Interprète et témoin de la publique joie. Pardonnez si sa bouche, en ce même moment; Ne vous annonce pas ce grand évènement; Si le soin d'arrêter le sang et le carnage Loin de vos yeux encore occupe son courage; S'il u'a pu rapporter à vos sacrés genoux Des lauriers que ses mains n'ont eneillis que pour vous. Je vole à l'hippodrome, au temple de Sophie, Aux états assemblés pour sauver la patrie. Nous allons tous nommer du saint nois d'empereur Le héros de Byzance et son libérateur.

(il sort.)

# SCÈNE IV.

IRÈNE, LÉONCE, ZOÉ.

IRÈNE.

Que dois-je faire? ô Dieu!

LÉONCE.

Croire un père et le suivre. Dans ce séjour de sang vous ne pouvez plus vivre Sans vous rendre exécrable à la postérité. Je sais que Nicéphore cut trop de dureté; Mais il fut votre époux : respectez sa mémoire.... Les devoirs d'une semme, et surtout votre gloire. Je ne vous dirai point qu'il n'appartient qu'à vous De venger par le sang le sang de votre époux; Ce n'est qu'un droit barbare, un pouvoir qui se fonde Sur les faux préjugés du faux honneur du monde: Mais c'est un erime affreux, qui ne peut s'expier, D'être d'intelligence avec le meurtrier! Contemplez votre état : d'un côté se présente Un jeune audacieux de qui la main sanglante Vient d'immoler son maître à son ambition; De l'autre est le devoir et la religion, Le véritable honneur, la vertu, Dieu lui-même. Je ne vous parle point d'un père qui vous aime; C'est vous que j'en veux croire, écoutez votre cœur.

IRÈNE.
3'écoute vos conscils; ils sont justes, seigneur;

Ilssont sacrés je sais qu'un respectable usage-Prescrit la solitude à mon fatal veuvage. Dans votre asile saint je dois chercher la paix Qu'en ce palais sanglant je ne connus janais : J'ai trop besom de finr et ce monde que j'aime, Et son prestige horrible.... et de me fuir moi-même.

Venez done, cher appui ile ma caducité; Oubliez avec moi tout ce que j'ai quitté: Croyez qu'il est encore, ai s'eiu de la retraite, Des consolations pour une âme inquiète. J'y trouverai cette paix que vous cherchiez en vain; Je vous y conduirai; j'en connuis le chemin: Je vais tout prépater... Jurez à votre père. Par le Dien qu'in amène, et dont l'œil vous éclaire, Que vous accomplirez dans ces tristes remparts Les devoirs imposés aux veuves des Césars.

IRÈNE.

Ces devoirs, il est vrai, peuveut sembler austères: Mais, s'ils sont rigoureux, ils me sont nécessaires.

LÉONCE.

Qu'Alexis pour jamais soit oublié de nous.

Quand je dois l'oublier, pourquoi m'en parlez vous ? (f)
Je sais que j'aurais dit vans demander pour grâce
Ces fers que vous m'offrez, et qu'il faut que j'embrasse.
Après l'orage affreux que je viens d'essayer,
Dans le port avec vous il faut tout oublier.
J'ai haï ec palais, lorsqu'une cour flattense
M'offrait de vains plaisirs, et me croyait henreuse:
Quand il est teint de sang, je le dois détester.
Elit quel regret, seigneur, aurais-je à le quitter ?
Diem me l'a commandé par l'organe d'un père;
Je lui vais obéir, je vais vous satisfaire;

J'en fais entre vos mains nu serment solennel.... Je descends de ce trône, et je marche à l'autel.

LÉONGE.

Adieu: souvenez-vous de ce serment terrible.

( Il sòrt. )

## SCÈNE V.

### IRÈNE, ZOÉ,

Quel est ce joug nouveau qu'à votre cœur sensible Un père impose encore en ce jour effrayant?

IRÈNE.

Oui, je le veux remplir ce rigoureux serment; Oui, je veux consommer mou fatal sacrifice. Je change de prison, je change de supplice. Toi qui, toujours présente à mes tourments divers, Au trouble de mon cœur, au fardeau de mes fers, Partageas tant d'ennuis et de douleurs scerètes. Oseras-tu me suivre au fond de ces retraites Où mes jours malheureux vont être ensevelis?

7.0 É

Les miens dans tous les temps vous sont assujettis. Je vois que notre sexe est né pour l'esclavage; Sur le trône, en tout temps, ce fut votre partage: Ces moments si brillants, si courts et si trompeurs, Qu'on nommait vos beaux jours, étaient de longs malheurs. Souveraine de nom, vous serviez sous un maître; Et quand vous êtes libre, et que vous devez l'être, Le dangereux fardeau de votre dignité Vous replonge à l'instant dans la captivité! Les usages, les lois, l'opinion publique, Le devoir, tout vous tient sous un joug tyrannique.

IRÈNE.

Le porterai ma chaîne.... Il ne m'est plus permis.

D'oser m'intéresser aux destins d'Alexis:
Je ne puis respirer le même air qu'il respire.
Qu'il soit à d'autres yeux le sauveur de l'empire,
Qu'on chérisse dans lui le plus grand des Césars,
Il n'est qu'un criminel à mes tristes regards;
Il n'est qu'un parrieide, etmon âme est foreée
A chasser Alexis de ma triste pensée.
Si, dans la solitude où je vais renfermer
Des sentiments seerets trop prompts à m'alarmer,
Je me ressouvenais qu'Alexis fut aimable....
Qu'il était un héros.... je serais trop coupable.
Va, ma chère Zoé, va presser mon départ;
Sauve-moi d'un séjour que j'ai quitté trop tard:
Je vais trouver soudain le pontile et mon père,
Et je marche sans crainte au jour pur qui m'éclaire.

(en voyant Alexie.)

### SCÈNE VI.

IRÈNE, ALEXIS; GARDES, qui se retirent après avoir mis un trophée aux pieds d'Irène.

#### ALEXIS.

Jz mets à vos pieds, en ee jour de terreur, Tout ce que je vous dois, un empire et mon cœur. Je n'ai point disputé eet empire funeste; Il a était rien sans vous: la justice céleste N'en devait dépouiller d'indignes souverains, Que pour le rétablir par vos augustes mains. Régnez, puisque je règne; et que ce jour commence Mon bouheur et le vôtre, et celui de Byzance.

#### RÈNE.

Quel bonheur effroyable! Ah, prince! oubliez-vous Que vous êtes couvert du sang de mon époux?

ALEXIS.

Oui, je veux de la terre esfacer sa mémoire; (g)

Que son nom soit perdu dans l'éclat de ma gloire; Que l'empire romain. dans sa félicité, Ignore s'il régna, s'il a jamais été. Je sais que ces grands coups, la première journée. Font marmurer la Grèce et l'Asie étonnée: Il s'éleve soudain des ceuseurs. des rivaux: Bientôt on s'accoutume à ses maîtres nouveaux; On finit per aimer leur puissance établie: Qu'on sache gouverner, madame, et tout s'oublie, Après quelques moments d'une juste rigueur, Que l'intérêt publie exige d'un vainqueur, Ramenez les beaux jours où l'heureuse Livie Fit adorer Auguste à la terre asservie.

#### IRÈNE.

Alexis! Alexis! ne nous abusons pas: Les forfaits et la mort ont marché sur nos pas; Le sang crie il s'élève, il demande justice. Meurtrier de César, suis-je votre complice?

#### ALEXIS.

Ce sang sauvait le vôtre, et vous m'en punissez!
Qui? moi! je suis coupable à vos yeux offensés!
Un despote jaloux, un maître impitoyable,
Grace an seul nom d'époux, est pour vous respectable!
Ses jours vous sont sacrés et votre défenseur
N'était donc qu'un rebelle, et n'est qu'un ravisseur!
Contre votre tyran quand j'usais yoûs défendre,
A votre ingratitude aurais-je dû m'attendre?

#### RENE

Je n'étais point ingrate: un jour vous apprendrez Les malheureux combats de mes seus déchirés; Vous plaindrez une femme en qui, des son enfance, Son creur et ses parents formèrent l'espérance De coule: de ses ans l'inaltérable cours Sous les luis, sous les yeux du héros de nos jours; Vous saurez qu'il en coûte alors qu'on sacrifie A des devoirs sacrés le bonheur de sa vic.

ALEXIS.

Quoi! vous pleurez, Irène! et vous m'abaudonnez!

A nous fuir pour jamais nous sommes condamnés.

ALEXIS.

Eh! qui donc nous condamne? une loi fanatique! Un respect insensé pour un usage antique, Embrassé par un peuple amoureux des crreurs, Méprisé des Césars, et surtout des vainqueurs!

Nicéphore au tombeau me retient asservie, Et sa mort nous sépare encor plus que sa vie.

ALEXIS.

Chère et fatale Irène, arbitre de mon sort, Vous vengez Nicéphore, et me donnez la mort.

IRÈNE.

Vivez, régnez sans moi, rendez henreux l'empire: Le destin vous seconde; il veut qu'une autre expire.

Et vous daignez parler avec tant de bonté! Et vous vous obstinez à tant de cruanté! Que m'offiriai de pis la haine et la colère? Serez-vous à vous-même à tout moment contraire? Un père, je le vois, vous contraint de mc fuir: A quel autre auriez-vous promis de vous tralur?

A moi-même, Alexis.

IRÈNE.

Non, je ne le puis croire, Vous n'avez point cherché cette affrense victoire; Vous ne renoncez point au sang dont vous sortez, A vos sujets soumis, à vos prospérités, Pour aller enfermer cette tête adorée Dans le réduit obscur d'une prison sacrée. Votre père vous trompe: une imprudente erreur. Après l'avoir séduit, a séduit votre cœur. C'est un nouveau tyran dont la main vous opprime : Il s'immola lui-même, et vous fait sa victime. N'a-t-il fui les humains que pour les tourmenter? Sortil de son tombeau pour nous persécuter? Plus ctuel envers vous que Nicéphore même, Veut-il assassiner une fille qu'il aime? Je cours à lui, madame, et je ne prétends pas Ou'il donne contre moi des lois dans mes états. S'il méprise la cour, et si son cœur l'abhorre, Je ne souffrirai pas qu'il la gouverne encore, Et que de son esprit l'imprudente rigueur Persécute son sang, son maître, et son vengeur.

## SCÈNE VII.

IRÈNE, ALEXIS, ZOÉ.

zoé.

MADAME, on vous attend: Léonce votre père, Le ministre du Dien qui règne au sanctuaire. Sont prêts à vous conduire, liélas ! solon vos vœux, A cet anguste asile.... heureux ou malheureux.

IRÈNE

Tout est pret: je vous suis ...

ALEXIS.

Et moi, je vous devance; Je vais de ces ingrats réprimer l'insolence, « M'assurer à leurs yeux du prix de mes travanx, Et deux fois en un jour vaincre tous mes rivaux.

## SCÈNE VIII.

#### IRÈNE.

Que vais-je devenir? comment échapperai-je Au précipice herrible, au redoutable piège
Où mes pas égarés sont conduits malgré moi?
Mon amant a tué mou époux et mon roi;
Et sur son carps sanglant cette main forcenée
Ose allumer pour moi les flambeaux d'hyménée!
Il veut que cette bouche, aux marches de l'autel;
Jure à son menutrier un amour éternel!
Oui, grand Dien, je l'aimais; et mon âme égarée;
De ce poison fatal est encure enivrée.
Que voulez-vous de moi, dangereux Alexis?
Amant que j'abandonne, anomt que je chéris,
Me forcez-vous au crine? et voulez-vous encoreÊtre plus mon tyran que ne fut Nicéphore?

FIN DU TROISIÈME ACTE.

## ACTE IV.

## SCÈNE PREMIÈRE.

IRÈNE, ZOÉ.

ZOÉ.

Quoi! vous n'avez osé, timide et confondine,, D'un père et d'un amant souteur l'entrevne! Ah, madame! en secret auriez-vous pu sentir. De ce départ fatal un juste repentir?

LRÈNE,

Moi!

ZOÉ.

Souvent le danger dont on bravait l'image; Au monent qu'il approche, étonne le courage: La nature s'elfraie; et nos secrets penchants Se réveillent dans nous, plus forts et plus puissants-

RÈNE.

Non, je n'ai point changé; je suis toujours la même; Je m'abandonne entière à mon père qui m'aime. Il est vrai , je n'ai pu, daos ce fatal moment, Soutenir les regards d'un père et d'un amant; Je ne ponvais parler: tremblante. évanouie, Le jour se refusant à ma vue obscurcie; Mon saug s'était glacé; sans force et sans secours, Je touchais à L'instant qui finissait mes jours. Refidrai-je grâce aux mains dont je suis secourne? Soutiendrai-je la vie, hefas! qu'on m'a rendue? Si Léonce paraît, je sens couler mes pleurs; Si je vois Alexis, je frémis et je meurs; Et je voudrais cacher à tonte la nature Mes sentiments, ma crainte, et les maux que j'endare. Ah! que fait Alexis?

Il veut en sonversin

Vous replacer au trône, et vous donner sa main. A Léonce, au pontife, il s'expliquait en maître; Dans ses emportements j'ai peine à le connaître: Il ne souffrira point que vous osiez jamais Disposer de vous-même, et sortir du palais.

Ciel, qui lis dans mon cœur, qui vois mon sacrifice, Tu ne souffriras pas que je sois sa complice!

Que vous êtes en proie à de tristes combats! IRÈNE.

Tu les connais: plains-moi, ne me condamne pas. Tout ce que peut tenter une faible mortelle, Pour se punir soi-même, et pour régner sur elle, Je l'ai fait, tu le sais; je porte encor mes pleurs Au Dieu dont la bonté change, dit-on, les cœurs. Il n'a point exaucé mes plaintes assidues; Il reponsse mes mains vers son trône étendues; Il s'éloigne.

ZOÉ.

Et pourtant, libre dans vos ennuis, Vous fuyez votre amant.

Peut-être je ne puis. ZOÉ.

Je vous vois résister au f eu qui vous dévore.

IRÈNE.

En voulant l'étouffer, l'allumerais-je encore? 29 \* ZOÉ.

Alexis ne vent vivre et régner que pour vous

Non, jamais Alexis ne sera mon éponx.

zoé.

Eli bien! si dans la Grèce un usage barbare, Contraire à ceux de Rome, indignement sépare Du reste des humains les veuves des Césars, l Si ce dur préjujé règne dans nos remparts, Cette loi rigoureuse, est-ce un ordre suprême Que du haut de son trône ait prononcé Dieu même? Contre vous de sa fondre a-t-il voulu s'armer?

..

Oui: tu vois quel mortel il me désend d'aimer.

ZOÉ

Ainsi, loin du palais où vous fûtes nourrie, Vous allez, belle Irène, enterrer votre vie?

IRÈNE.

Je ne sais où je vais.... Hum ins! faibles humains! Réglons-nous notre sort? est-il entre nos mains? (h)

## SCÈNE II.

IRÈNE, LÉONGE, ZOÉ.

LEONCE.

Ma fille, il fant me suivre, et fuir en diligence Ce séjour odieux fatal à l'innoceince. Cessez de redouter, en marchant sur mes pas, Les efforts des tyrans qu'un père ne craint pas: Coutre ces noms fameux d'anguste et d'invincible, Un mot, au nom du ciel, est une arme terrible; Etla religion. qui leur commande à tons, Leur met un frein sacré qu'ils mordent à genoux. Mon eilice, qu'un prince avec dédain contemple, L'emporte sur sa pourpre, et lui commande an temple. Vos honneurs, avec moi plus sûrs et plus constauts, Des volages humains seront indépendants; Ils n'auront pas besoin de frapper le vulgaire Par l'éclat empranté d'une pompe étrangère: Vons avez trop appris qu'elle est à dédaigner: C'est loin du trène enfin que vous allez réguer.

TRÈNH.

Je vons l'ai déjà dit, sans regret je le quitte. Le nouveau César vient; je pars, et je l'évite. ( Elle sort. )

DÉONCE:

Je ne vous quitte pas.

## SCÈNE III.

ALEXIS, LÉONCE.

#### ALEXIS

C'en est trop; arrêtez: Pour la dernière fois, père injuste, écoutez; Écontez votre maître à qui le sang vous lie, Et qui pour votre fille a prodigué sa vie, Celui qui d'un tyran vous a tous délivrés, Ce vainqueur malheureux que vous désespérez. Le souverain sacré des antels de Sophie, Dont la cabale altière à la vôtre est unie, Coutre moi vous seconde, et croit impunément Ravir, au nom du ciel, Irène à son amant. Je vous ai tous servis, vons, Irène, et Byzance; Votre fille en était la juste récompense, Le seul prix qu'on devait à mon bras, à ma foi, Le senl objet enfin qui soit digne de moi. Mon eœur vous est ouvert, et vous savez si j'aime. Vous venez m'eulever la moitié de moi-même,

Vous qui, dès le berce ui nous muissant tous denx, D'une main paternelle aviez formé nos neeuds; Vous, par qui tant de fois elle me fut promise. Vous me la ravisez lorsque je l'ai conquise. (?) Lorsque je l'ai sauvée, et vous, et tout l'état! Mortel trop vertneux, vous n'etes qu'un ingrat. Vous m'osez proposer que mon occur s'en détache! Rendez la moi, cruel, ou que je vous l'arrache: Embrassez un fils tendre, et né pour vous cherir, Ou craignez un vengeur armé pour vous punir.

#### LEONCE.

Ne soyez l'un ni l'autre, et tâchez d'être juste. Rapidement porté jusqu'à ce trône auguste, Méritez vos suceès.... Écoutez-moi, seigneur: Je ne puis ni flatter ni craindre un empereur; Je n'ai point déserté ma retraite profonde. Pour livrer mes vieux ans aux intrigues du monde, Aux passions des grands, à leurs vœux emportés: Je ne puis qu'annoncer de dures vérités ; Qui ne sert que son Dieu n'en a point d'autre à dire: Je vous parle en son nom, comme au nom de l'empire. Vous êtes aveuglé; je dois vous découvrir Le crime et les dangers où vous voulez courir. Sachez que sur la terre il n'est point de contrée, De nation féroce et du monde abhorrée, De climat si sauvage, où jamais un mortel D'un pareil sacrilége osât souiller l'autel. Écoutez Dicu qui parle, et la terre qui erie: « Tes mains à ton monarque ont arraché la vie ; » N'épouse point sa veuve. » Ou si de cette voix Vous osez dédaigner les éternelles lois, Allez ravir ma fille, et cherchez à lui plaire, Teint du sang d'un époux et de celui d'un père: Frappez ....

ALEXIS, en se détourpant.

Je ne le puis.... et; malgré mon courroux, Ce cœur que vous percez s'est altendri sur vous. La dureté du vôtre est-elle inaltérable? Ne verrez-vous dans moi qu'un ennemi conpable? Et regretterez vous votre persécuteur-Pour élever la voix contre un libérateur? (k) Teudre père d'Irène! hélas ! soyez mon père; D'un juge sans pitié quittez le caractère; Ne sacrifiez point et votre fille et moi Aux superstitions qui vous servent de loi; N'en faites point une arme odieuse et cruelle, Et ne l'enfoncez point d'une main pateruelle Dans ee eœur malheureux qui veut vous révérer, Et que votre vertu se plaît à déchirer. Tant de sévérité n'est point dan- la nature: D'un affreux préjugé laissez là l'imposture ; Cessez....

#### LÉONCE.

Dans quelle erreur votre esprit est plongé? La voix de l'univers est-elle un préjugé?

#### ALEXIS.

Vous disputez, Léonce, et moi je suis sensible.

Je le suis comme vous.... le ciel est inflexible.

## ALEXIS.

Vous le faites parler; vous me foreez, ernel, A combattre à la fois ct-mon père et le piel. Plus de sang va couler pour cette injuste Irène, Que n'en a répandu l'ambition romaine: La main qui vous sanvan'a plus qu'à se venger. Je détruirai ce temple où l'on m'ose outrager; Je briscrai l'autel défendu par vous-même, Cet autel en tout temps rival du diadême. Ge fatal instrument de tant de passions, Chargé par nos aïeux de l'or des nations, Cimenté de leur saug, entouré de rapines. Vous me verrez, ingrat, sur ces vastes mines, De l'hymen qu'on réprouve allumer les flambeaux. Au milieu des débris, du sang et des tombeaux.

#### LÉON CE.

Voilà donc les horreurs où la grandeur supréme, Alors qu'elle est sans frein, s'abandonne elle-même? Je vous plains de régner.

#### ALEXIS.

Je me suis emporté; Je le sens, j'en rougis: mais votre cruauté, Trauquille en me frappant, barbare avec étude, Insulte avec plus d'art, et porte un conp plus rude. Retirez-vous, fuyez.

#### LÉONCE.

J'attendrai donc, seigneur, Que l'équité m'appelle, et parle à votre cœur.

Non, vous n'attendrez point : décidez tout à l'heure. S'il faut que je me venge, ou s'il faut que je meure.

Voilà mon sang, vous dis-je, et je l'offre à vos coups. Respectez mon devoir; il est plus fort que vous.

(Il sort.)

## SCÈNE IV.

#### ALEXIS.

Que son sort est heureux! assis sur le rivage, Il regarde en pitié ce turbulent orage Qui de mon triste règne a commencé le cours. Irène a fait le charme et l'horreur de mes jours à Sa faiblesse m'immole aux erreurs de son père,
Aux discours insensés d'un aveugle vulgaire.
Ceux en qui j'espérais sont tous mes ennemis.
Paime, je suis César, et rien ne m'est soumis!
Quoi! je puis sans rougir, dans les champs du carnage,
Lorsqu'un Seythe, un Germain succombe à mon ceurage,
Sur son corps tout sanglaut qu'on apporte à mes yeux,
Enlever son épouse à l'aspect de ses dieux,
Sans qu'un prêtre, un soldat, ose lever la tête!
Aueun n'ose donter du droit de ma conquête;
Et mes concitoyeus me défendront d'aimer
La veuve d'un tyran qui voulut l'opprimer! (I)

### SCÈNE V.

ALEXIS, ZOÉ.

#### A LEXIS.

En bien, Zoé! que venez-vous m'apprendre?

Dans, son appartement gardez-vous de vous rendre.
Léonce et le pontife épouvantent son cœur;
Léur voix sainte et funeste y porte la terreur:
Gémissante à leurs pieds, tremblante, évanouie,
Nos tristes soins à peine ont rappelé sa vie.
Nos tristes soins à peine ont rappelé sa vie.
Nos tristes soins à peine ont rappelé sa vie.
Une triste retraite à jamais va cacher
Du reste de la terre Irène abàndonnée:
Des venves des Césars telle est la destinée.
On ne verrait en vous qu'un tyran furieux,
Un soldat sacrilége, un ennemi des cieux,
Si, voulant abolir ces usages sinistres,
De la religion vous braviez les ministres.
L'impératrice en pleurs vous conjure à genoux
De ne point écouter un imprudent courroux,

De la laisser remplir ces devoirs déplorables Que des maîtres sacrés jugent inviolables.

ALEXIS.

Des maîtres où je suis !... j'ai eru n'en avoir plus. A moi, gardes, venez.

## SCÈNE VI.

ALEXIS, ZOÉ, MEMNON, GARDES.

ALEXIS.

Mes ordres absolus
Sont que de cette enceinte aucun mortel ne sorte:
Qu'on soit armé partout; qu'on veille à cette porte.
Allez. On apprendra qui doit donner la loi,
Qui de nous est César, ou le pontife, ou moi.
Chère Zoé, rentrez : avertissez Irène
Qu'on lui doit obérr, et qu'elle s'en souvienne.

(à Mennon.)
Ami, c'est avec toi qu'aujourd'hui j'entreprends
De briser en un jour tous les fers des tyrans:
Nicéphore est tombé; chassons ceux qui nous restent;
Ces tyrans des esprits que mes chagrins détestent.
Que le père d'Irène, au palais arrêté,
Ait enfin moins d'audace et moins d'autorité;
Qu'éloigné de sa fille, et réduit au silence,
Il ne séduise plus les peuples de Byzance;
Que cet ardent pontile au palais soit gardé;
Un antre plus soumis par mon ordre est mandé,
Qui sera plus docile à ma voix souveraine.
Constantin, Théodose, en ont trouvé sans peiné:
Plus crimiuels que moi dans ce triste séjour,
Les cruels n'avaient pas l'excuse de l'amour.

MEMNON.(m)
César, y pensez-vons? ce vieillard intraitable,
Opiniâtre, altier, est pourtant respectable.

Il est de ces vertus que, forcés d'estimer, Même en les détestant, nous tremblons d'opprimer. Eh! ne craignez-vous point par cette violence De faire au cœur d'Irène une mortelle ofiense?

#### ALEXIS.

Non; j'y suis résolu... Je vous dois ma grandeur, Et mon trôue, et ma gloire... il manque le bonheur. Je succomhe, en régnant, au destin qui m'outrage: Secondez mes transports; achevez votre ouvrage.

FEN DU QUATRIÈME ACTE.

## ACTE V.

## SCÈNE PREMIÈRE.

ALEXIS, MEMNON.

#### MEMNON.

Oar, quelquefois, sans doute, il est plus difficile De s'assurer chez soi d'un sort pur et tranquille, Que de trouver la gloire an milieu des combats Qui dépendent de nous moins que de nos soldats, Je vons l'ai dit: Irène, en sa juste colère, Ne pardounera point l'attentat sur son père.

#### LEXIS.

Mais quoi! laisser près d'elle un maître impérieux Qui lui reprochera le pouvoir de ses yeux; Qui, lui fesant surtout un crime de me plaire, Et tournant à son gré ce eœur souple et sincère, Gouvernant à saiblesse, et trompant sa candeur, Va changer pur degrés sa tendresse en horreur! Je veux régner sur elle ainsi que sur Byzance, La couvrir des rayons de ma toute-puissance; Et que ce maître altier, qui vent donner la loi, Soit aux pieds de sa fille, et la serve avec moi.

#### MENNON.

Vous vous trompiez, César, j'ai prévu vos alarmes; Vous avez contre vous tourné vos propres armes. C'en est fait; je vous plains.

ALEXIS.

Tu m'as donc obéi?

#### MEMNON

C'était avec regret; mais je vous ai servi: Pai saisi ce vieillard; et César qui soupire Des faiblesses d'amour m'apprend quel est l'empire. Mais, apres cette injure auriez-vous espéré De ramener à vous un esprit ulcéré? Eh! pourquoi consulter, dais de telles alarmes, Un vieux soldat blanchi dans les horreurs des annes?

Ah! cher et sage ami, que tes yeux éclairés
Ont bien prévu l'effet de mes vorux égatés!
Que tu connais ce cœur si contraire à soi-même,
Esclave révolté qui perd tout ce qu'il aime,
Aveugle en son comroux, prompt à se démentir,
Né pour les passious et pour le repentir!

(Memnon sort.)

## SCÈNE II.

ALEXIS, ZOÉ.

#### ALEXIS.

Venez, venez, Zoé, vous que chérit Irène;
Jugez si mon amour a mérité sa haine,
Si je voulais en môtre, en vainqueur, en César,
Montrer l'auguste Irène enchaînée à mon char.
Je n'ordomerai point qu'une odieuse fête
An temple du Bosphore avec éclat s'apprête;
Je n'insulterai point à ces préventious.
Que le temps euracine au cœur des nations:
Je préteuds préparer cet hymen où j'aspire
Loin d'un peuple importun qu'un vain spectacle attire.
Vous connaissez l'autel qu'éleva dans ces lieux
Avec simplicité la maiu de nas aïeux.
N'admettant pour garants de la foi qu'on se donne.

Que deux amis, un prêtre, et le ciel qui pardome, C'est là que devant l'ieu je promettrai non cœur. Est-il indigue d'elle? inspire-t-il Phorreur? Dites moi par pitié si son âme agitée Aux offres que je fais recule éponvantée; Si mon profond respect ne peut que l'indigner; Enfin si je l'offense en la fesant régner.

ZOÉ.

Ce matin, je l'avoue, en proie à ses alarmes,
Votre nom prononcé fesait couler ses larmes.
Mais depuis que Léonce ici vous a parlé,
L'œil fixe, le front pâle, et l'esprit accablé,
Elle garde avec nons un farouche silence;
Son cœur ne nous fait plus la triste confidence
De ce remords puissant qui combat ses désirs;
Ses yeux n'out plus de pleurs, et sa voix de soupirs.
De son dernier affront profondément frappée,
De Léonce et de vous tout entière occupée,
A nos empressements elle n'a répondin
Que d'un regard mourant. d'un visage éperdus,
Ne pouvant repousser de sa sombre peusée
Le douloureux fardeau qui la tient oppressée.

ADEXIS.

II clas! elle vous aime, et sans doute me craint.
Si dans mon désespoir votre amité me plaint,
Si vous pouvez beaucoup sur ce cœur noble et tendre;
Résolvez-la du moins à me voir, à m'entendre,
A ne point rejeter les vœux lumiliés
D'un empereur soumis et tremblant à ses pieds.
Le vainqueur de César est l'esclave d'Irène;
Elle étend à son choix, ou resserre sa chaîne:
Qu'elle dise un seul mot.

ZOE.

Jusques en ce séjour Je la vois avancer par ce secret détour. ALEXIS.

C'est elle-même, ô ciel!

zos.

A la terre attachée, Sa vue à notre aspect s'égare effaronchée: Elle avance vers vons, mais sans vons regarder; Je ne sais quelle horreur semble la posséder.

ALEXIS.

Irène, est ce bien vous? Quoi! loin de me répondre, A peine d'un regard elle veut me confoudre!

## SCÈNE III.

ALEXIS, IRÈNE , ZOÉ.

irène.

(Un des soldats, qui l'accompagnent lui approche un fauteuil.) -Un siége.... je succombe. En ces lieux écartés Attendez moi, soldats... Alexis, écoutez. (d'une voix égale, entrecoupée, mais ferme autant que dou-

lourcuse.)

Sachant ce que je soufire, et voyant ce que j'ose, D'un pareil entretien vous pénétrez la cause; Et l'on sauva bientôt si jai dd vous parler: D'un reproche assez grand je puis vous aceabler; Mais l'excès du malheur affaibli la colère. Teint du sang d'un époux vous m'enlevez un père; Vous chereliez contre vous encore à soulever Cet empire et ce ciel que vous osez braver. Je vois l'emportement de votre affreux d'dire Avec cette pitié qu'un frénétique inspire; Et je ne viens à vous que pour vous retirer Du foud de cet abine où je vous vois entrer. Je plaignais de vos sens l'aveuglement funeste: On ne peut le guérir.... un seul parti me rette.

Allez tronver mon père, implorez son pardon;
Revenez avec lui; pent-être la raison,
Le devoir, l'amitie, l'intérêt qui nous lie,
La voix du sang qui parle à son âme attendrie,
Rapprocheront trois œurs qui ne s'accordaient pas.
Un moment pent finir taut de tristes combats.
Allez: ramenez-moi le vertuenx Léonce;
Sur mon sort avec vous que sa bouche prononce:
Puissie v combte?

#### ATPTIS

J'y cours, sans rien examiner. Ah! si j'osais peuser qu'on pût me pardonner, Je monrrais à vos pieds de l'excès de ma joie. Je vole avenglément où votre ordre m'envoie; Je vais tout réparer ; oui, melgré ses rigueurs, Je veux qu'avec ma main sa main sèche vos pleurs. Irène, eroyez-moi, ma vie est destinée A vous faire oublier cette affreuse journée: Votre père adouci ne reverra dans moi Qu'un fils tendre et soumis, digne de votre foi. Si trop de sang pour vous fut versé dans la Thrace; Mes bienfaits répandus en couvriront la trace; Si j'offensai Léonee, il verra tout l'état Expier avec moi cet indigne attentat. Vous régnerez tous deux : ma tendresse n'aspire Qu'à laisser dans ses mains les rênes de l'empire. (n) J'en jure les héros dont nous tenons le jour, Et ce ciel qui m'entend, et vous, et mon amour.

IRENE, en s'attendrissant et en retenant ses larmes. Allez ; ayez pitié de cette infortunée: Le ci ayez pitié de cette infortunée: Alez, your s'arracha; pour vous elle était née. Alez, prince.

#### ALEXIS.

Ah! grand Dieu, témoin de ses bontés, Je serai digne eufin de mon bonheur! IRÈNE.

Partez.

(en pleurant.) Suivez ses pas, Zoé, si fidèle et si chère. ( Il sort.)

Suivez ses pas, Zoé, si fidèle et si chère.

## SCÈNE IV.

IRÈNE, se levant.

Qu'ar-ne dit? qu'aije fait? et qu'est-ce que j'espère? Je ne me connais plus... Tandis qu'il me parlait, Au seul son de sa voix tont mon cœur s'échappait: Chaque mot, chaque instant portait dans ma blessure: Des poisons dévorants-dont frémit la nature.

(Elle marche égarée et hors d'elle-même.) Non, ne m'obéis point; non, mon cher Alexis; N'amène point mon père à mes yeux obscurcis: Reviens .... Ah! je te vois; ah! je t'entends encore: J'idolâtre avec toi le crime que j'abhorre.... O crime! éloigne-toi.... Ciel!... quel objet affreux! Quel spectre menaçant se jette entre nous deux! Est-ce toi, Nicéphore? Ombre terrible, arrête: Ne verse que mon sang, ne frappe que ma tête; Moi seule j'ai tout fait: c'est mon coupable amour,. C'est moi qui t'ai trahi, qui t'ai ravi le jour-Quoi! tu te joins à lui, toi, mon malheureux père! Tu nouzsuis cette fille homicide, adultère! Fuis, mon cher Alexis; détourne avec horreur Ces yeux si dangereux, si puissants sur mon eœur! Dégage de mes mains ta main de sang fumante; Mon père et mon époux poursuivent tou amante! Sur leurs corps tout sauglants me faudra til marchen Pour voler dans tes bras dont on vient m'arracher?

Ah! je reviens à moi.... Religion saerée, Devoir, nature, honneur, à cette âme égarée Yous rendez sa raison, vous calmez ses esprits.... Je ne vous entends plus, si je vois Alexis!... Dien, que je veux servir, et que pourtant j'outrage, Poutquoi m'as-tu livrée à ce cruel orage? Contre nu faible roseau pourquoi veux-tu t'armer? Qu'ai-je fatt? Tu le sais: fout mon crime est d'aimer! Malgré mon repentr. malgré ta loi suprême, Tu vois que mon amant l'emporte sur toi-même: Il trègne, il r a vaiune dans mes sens obserreis... Eb bien! voilà mon cœur; c'est là qu'est Alexis: Oui, tant que je respire il en est le seul maître. Je seus qu'eu l'adorant je vais te méconnaître.... Je trahis et l'hymen, et la nature, et toi ...

(Elle lire un poignard, et se frappe.)

Je te venge de lui, je te venge de moi.

Alexis fut mon dieu; je te le sacrifie:

Je n'y puis reuoneer qu'en m'arrachant la vie.

(Elle tombe dans un fauteuil.)

## SCÈNE V.

IRÈNE, mourante; ALEXIS, LÉONCE, MEMNON,

#### ALEXIS.

Je vous ramène un père, et je me sus flatté Que nous pourrions fléchir sa dure austérité; Que sa justice enfin, me jugeant moins coupable, Daignerait... Juste Dieul quel spectacle effroyable! Irène, chère Irène!...

ÉONCE

O ma fille! ô fureur! ALEXIS, se jetant aux genoux d'Irène. Quel démon t'inspirait?

IRÈNE.

(à Alexis.)

lexis.) (à Léonce.) Mon amour, votre honneur.

J'adorais Alexis, et je m'en suis pitnie. (Alexis veut se tuer, Memmon l'arrête.) LÉONGE.

Ah! mon zele funeste eut trop de barbarie.

IRÈNE, leur tendant les mains .

Souvenez vous de moi... plaignez tous deux mon sort.... Ciel! prends soin d'Alexis, et pardonne ma mort.

ALEXIS, à genour d'un côté.

Irène! Irène! ah Dieu!

LÉONCE, à geneux de l'autre côté/
Déplorable victime!

Pardonne, Dieu clément! ma mort est-elle un crime?

FIN D'IRENE.

### VARIANTES

DIRÈNE

(a) Le sentiment hontoux dont il est tourmenté.

IRÈNE.

S'il cache par orgueil sa frénésie affreuse, Dani ce triste palais suis-je moins malheureuse? Que le supréme rang, toujours trop cavié. Souvent pour notre sexe est digne de pitié! Le funeste présent de quelques faibles charmes-Nous est vend o bien cher, et payé par nos larmes. Crois qu'il n'est point de jour, peut-être de moment, Dont un tyran cruel ne me fasse un fourment. Sans objet, tu le sais, sa sombre jalousie Souvent mit en péril ma déplorable via. J'en ai vu sons pâlir les troits injurieux? Que ne les ai-je pu cacher à tous les yeux!

ZOÉ.

Je vous plains; mais enfin contre votre innocence; Contre taut de vertus, lui-mê-ne est sans puissance. Jegénis de vous voir nousrir votre douleur, Que craignez-vous, . . . , . etc.

(b) S'alarme, se divise et tremble à son-retour; C'est tout ce que m'apprend une rumeur soudaine Oui fait naître ou la crainte ou l'espérance vaine, Oui va de bouche en honche armer les factions . Et préparer Byzance aux révolutions. Pour moi, je sais assez quel parti je dois prendre, Qui doit me commander, et qui je dois désendre. Je ne consulte point nos ministres, nos grands, Lours intérêts cachés , lours partis différents ; J'en croire i seulement mes soldats et moi-même. Alexis m'a place, je suis à lui, je l'aime, Je le sers, et surtout dans ces extrémités, Memnon sera fidèle au sang dont vous sorice. . Instruit de vos dangers, plem d'un neble courage, Madame , il ne pouvait différer davantage. Peut-êtrej'en dis trop; mais epan ce retour Suivra de peu d'instants la naissance du jour. Les moments me sont chers, pardonnez à mon zèle, Et souffrez que je vole où mon devoir m'appelle.

SCÈNE III.

IRËNE, ZOÉ.

#### IRENE.

Que tout ce qu'il m'a dit vient encor m'agiter?
Pour moi dans ce moment tout est à redouter.
Memon a'sephque assess abl que vient-il m'apprendre?
Quoil Géar abrué refuse de m'entendre!
Alexis en ces lieux va paraître aujourd'hui,
Et je vois que Memono est d'accord avec lui.
Let états convogués dans Byzancei meertaine,
Fatignant dès long-temps la grandeur souveraine,

Troublent l'empire entier par leurs divisions:
Tout ce peuple s'enflammean feu des factions;
Et moi. dans mes devoirs à jamais s'enfermée,
Sourde aut bruyants éclats d'une ville alarmée,
A mon époux sounise, et cachant ma douleur,
Parmi tent de dangers je ne crains que mon ceur!
Peut-être il me prépare un avenir terrible, etc.

Et suis-je un criminel à ses yeux offensés? Allez, je le serai plus que vous ne pensez. J'ai trop été sujet.

#### IRÈNE.

Jesuis réduite à l'être. Seigneur, souvenez-vous que César est mon maître.

#### ALEXIS.

Non , pour un tel honneur César n'était point né Il m'arracha le bieu qui m'était dottiné. Il n'eu était pas digne. . . . . etc.

(d) Yous réguez aujourd'hui, seigneur, si vous l'osez.

#### ALEXIS.

Moil si je l'oserai j' jy vole en assurance:
J'ai de l'ambition, et je bais l'empereur...
J'ai de l'ambition, et je bais l'empereur...
Mais de ces passions qui dévorent mon cour
Irène est la prenière: elle seule m'anime;
Pour elle seule, ami, j'aurais pu faire un crime.
Mais on n'est point coupable en frappant les tyrans.
C'est mon trône, après tout, mon bien que je reprendag.
Il m'eulevait l'empire, il m'òinit qe que j'aime.

#### MEMNON.

Je me trompe, seigneur. . . . . etc.

(e) Il y avait dans quelques manuscrits:

Dieu juste, mais clément, veille sur Alexis!

(f) Quand je dois l'oublier, pourquoi m'en parlez vous?

#### VARIANTES D'IBÈNE.

#### LÉONCE.

Ta douleur m'attendrit, ma fermeté s'étonne, Je vois tous les combats, et je te les pardonne. Ah! je n'abuse point ici de mon pouvoir: L'inexorable honneur a dicté ton devoir.

360

(g)

#### AT.PXIS.

Ah! j'avais trop prévu ce reproche terrible:
D'avance il déchirait cette ûme trop sensible.
Entraîné, combatu, pritagé tour à tour,
Tremblant, presqu'à regret, j'ai vaincu pour l'amour.
Oui, Dieu m'en est témoin, et je le jure encore;
Toujours dans le combat j'éritais Nicépoure:
Il me cherchait toujours, et lui seul à forcé
Ce bras dont le destin, majfer moi, i'a percé.
No m'en punissez pas, et laissez-moi vous dire
Que pour vous, non pour moi, j'ai reconquis l'empire.
Il est à vous madame; et je n'ai conspiré
Que pour voir sur vos jours mon amour rassuré.
Mais je veux de la terce effacer.... etc.

(h) L'auteur a cru devoir retrancher la scène suivente, qui était la seconde du quatrième acte:

### IRÈNE, ZOÉ, MEMNON.

#### MEMNON.

J'APONTE à vos genoux les vœnt de cel empire.

Tout le peuple, madame, en ce grand jour n'aspire
Qu'à vous voir réanir, par un nond glorieux.

Les restes adorés du sang de vos ateux.
Confirmes le bonheur que le ciel nous envoie;
Répares nos malheurs par la publique joée:
Vous verrez à vos pieds le sénal, les câtas,
Les députés du peuple, et les chefs des soldats,
Solliciter, pressér cette union chérie
D'où depend désormais le bonheur de leur vie.
Assurez les destins de l'empire nouveau
En denant des Césars formés d'un sang si beau.
Sur ce vœux général que ma voir vous annonce.

en attend qu'aujourd'hui vetre bouche prosence;

Et nul vain préjugé ne doit vous retenir. Périsse du tyran jusqu'à son sonvenir!

(11 sort.)

#### IRÈNE.

Eh bien! tu vois mon sort! suis-je assez malheureuse? Ce vain projet rendra ma peine plus affreuse. . De ceder à leurs vœux il n'est aucun espoir.

- (i) Vous me la refuser lorsque je l'ai conquise! A trainir ses serments c'est vous qui la forcez. Barbare! et c'est à moi que vous la ravissez! Sur cet heureux lien , devenu nécessaire , Injustement l'objet d'une rigueur austère. Sourd à la veix publique, oubliant mon devoir. L'amour et l'amitié sondaient tout mon espoir. Ne vous figurez pas que mon cœur s'en détache : Il faut qu'on me la cède, ou que je vous l'arrache.
- (h) Pour élever la voix contre un libérateur? Oui, je le suis, Léonce, et personne n'ignore A quelle cruautése porta Nicéphore. Mon bras à l'innocence a dû servir d'appui . Detrôner le tyran sans m'armer contre lui, Tel était mon desseiu: sa fureur éperduc A pour-uivi ma vie, et je l'ai désendue. Si malgié moi ce fer a pu causer sa mort, C'est le fruit de sa rage, et le crime du sort. Tendre père d'irene .... etc.
- (1) La veuve d'un tyran qui voulut l'opprimer. Ali! c'est trop en souffrir : persécuteurs d'Irène. Vous qui des passions ne s ntez que la haine, Laissez-moi mon amour ; rien ne peut arracher De mon cœur éperdu l'espoir d'un bien si cher. Maleré le fanatisme ; et la baine, et l'envie, le saurai m'assurer du bonheur de ma vie. Entrons.

#### MEMNON.

(m)

Je bais autant que vous ces censeurs intraitables. Dans leur austérité poujours inchra dables , Ennemis de l'état, ardents à tout blamer. Tyrans de la nature , incapables d'aimer. . THEATRE, TOME VIL.

#### ALEXIS.

A ce posto important, non moins que difficile, J'ai pensé mûrement; tu peux être tranquille. Toi qui lis dans mon cœur, il ne l'est point suspect, Pour la religion tu connais mon respect. J'ai l'ait choix d'ûn mortel dont la doue sagesse Ne mettra dans ses soins l'orgueil ni la rudesse: Pieux sans finatisme éte fist, pour s'attire Les cœurs que son devoir l'oblige d'éclairer. Quand des ministres saints le est le caractère. La terre est à leurs pieds, les aime et les révère.

MEMNOM.
Les ordres de l'état avilis, abaltus,
Vont être relevés, seigneur, par vos vertus;
Mais souges que Léonec est le père d'Irène,
Et quoqu'il ait voulula former pour la haine,
Elle chérit ce père; et même pour appui
Irène en ce grand jour après vous n'a que lui,
Pardonnez, mais je crains que cette violence
Ne soit au cœur d'Irène une éternollo offense.

(n) Qu'à laisser dans ses mains les rênes de l'empire. Qui, mon cœur consolé se partage entre vous, Irène; et je reviens son fils et votre époux.

#### IRRNE.

Suivez ses pas , Zoé: vous qui me fûtes chère , Vous le serez toujours.

## SCÈNE IV.

#### IRÈNI

En bien! que vais-je faire?
Je ne le verrai plus! tandis qu'il me parlait,
Au seul son de sa voix tout mon cœur s'échappait.
Il te suit, Alesis: sh! si tant de tendresse
Par de nouveaux serments attaquait ma faiblesse!
Cruel! malgré les miens, malgré le ciel jaloux,
Malgré mon père et moi, tu serás mon époux.
Qu'as-tu dit, malheureuise! en quel piége arrêtée;
Dans quel gouffre d'herreurs es-tu précipitée?

Regarde autour de toi : vois ton mari sanglant, Byorgé sous tes yens des mans de ton annaut! If é.i.it après tout ton maître légitime, L'image de Dieu mênse: il devient ta victime? L'image de Dieu mênse: il devient ta victime? Vois son fier meurtrier, le jour de son trépas Fèlesé sur son trôue et volant dans tes bras! Et tu l'aimes, harbare! et tu n'as pu le taire! Dans ce jour effrayant de pompo fundraire, Tu n'attends plus que lui pour étaler l'horreur De tes crimes secrets, consommés dans tou œur. Il vajoindre à la main sa main de sang fumantel. Si ton père éperdu devant toi se précente. Sur le corps ét on père il te faudra marcher Pour voles à l'amant qu'il te vient-arracher. (Elle fait quelques pas.)

Nature, bonneur, devoir, religion sacrée!

Yous me parlez encor; et mon âme enirrée
Suspond à votrevoix est venui irrésolus!...

Si mon amant paraît, je ne vous entends plus....
Dieu que je veux servir! Dieu puissant que j'outrage;
Pourquoi m'astu livrée à ce cruel orage?

Contre un faible roseau pourquoi veux-tu l'armer?

Qu'ai-je? Tu le sais: tout mon crime est d'aimer.

(Elle se rassied.)

Malgré mon repentir, malgré ta loi suprême, Tu vois que mon amant l'emporte sur tei-même: Il règne, il t'a vaincu dans mes sens obscureis. (Elle serelève.)

Eh bien! voilà mon cœur : c'est là qu'est Alexis-(Ells tire un poignard.) Je te venge de lui; je te le sacrifie; Je n'y puis renoncer qu'en m'arrachant la vie.

(Elle se frappe, et tombe sur un fautenil.)

BIN DES VARIANTES D'IRÈVE.



# AGATHOCLE,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

Représentée le 31 mai 1779, jour de l'anniversaire de la mort de M. de Voltaire.



## AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS DE L'ÉDITION DE KEHL.

On ne doit regarder cette tragédie que comme une esquisse. Les situations, les scènes sont quelquefois plutôt indiquées que remplies. Les caractères sont heureusement con us fortement dessines; mais les traits ne sont pas terminés, les numees ne sont point marquées. Cet ouvrage est précieux, parce qu'il montre la manière dont travaillait 41. de Voltaire, et qu'il sert à expliquer comment il a pu foinilre une fecondité si prodigieuse avec tant de perfection. Ou voit qu'il retravaillait long-temps ses ouvrages, mais sans jamais s'arrêter sur les détails. sans suspendre la marche, attendant le moment de l'inspiration; sachant qu'on n'y supplée point par des efforts. profitant des instants où son génie avait toutes ses forces pour faire de grandes choses, et ne perdant pas ce temps précieux à corriger uu vers, à prévenir une objection; revenant ensuite sur ces objets dans des instants moins heureux et plus tranquilles."

Le jour de la première représentation de cette pièce, M. Brizard pronode un discours où, l'on a recomu la manière d'un philosophe illustre (\*). Qu'une amitié tendre et constante missait à M. de Voltaire, et qui a longtemps fait cause commune avec lui contre les ennemis de l'immanité. La Grèce a cultiré à la fois tous les arts et toutes les sciences; mais la première représentation de l'Ottripe à Colonne ne fut point annoncée par un discours de Platon.

urs de Platon.

(\*) M. d'Alembert.

## DISCOURS

PRONONCÉ AVANT LA PREMIÈRE REPRÉSEN-TATION D'AGATHOCLE.

« La perte irréparable que le théatre, les lettres et la » France ont faite l'année dernière, et dont le triste an-» niversaire vous rassemble aujourd'hui; a été, depuis » cette fatale époque, l'objet continuel de vos regrets. » Vous avez du moins eu la consolation de voir ce que » l'Europe a de plus grand et de plus auguste partager » un sentiment si digne de vous; et les honneurs que » yous venez rendre à cette ombre illustre vont encore » satisfaire et soulager tout à la fois votre juste douleur-» Pour donner à cette cérémonie funèbre tout l'éclat » qu'elle mérite et que vous désirez, nous avions pensé. » d'abord à remettre sous vos yeux quelqu'une de ces » tragédies immortelles dont M. de Voltaire a si long-» temps enrichi la scène, et que yous venez si souvent y » admirer; mais dans ce jour de deuil, où le premier. » besoin de vos cœurs est de déplorer la perte de ce » grand homme, nous croyons ajouter à l'intérêt qu'elle » vous inspire, en vous présentant la pièce qu'il vous » destinait quand la mort est venue terminer sa glo-» rieuse carrière.

» Vous verrez sans doute, messieurs, avec attendrisssement l'auteur de Zaire et de Mérope, accablé d'années, de travaux et de souffrances, recueillant tout
» ce qui lui restait de force et de eourage pour s'occu» per encore de vos plaisirs, au moment où vous allier
» le perdre pour jamais; vous connaitrez tout. le prix
» qu'ill mettait à vos suffrages, par les efforts qu'il fesait
» au bord même du tombeau pour les mériter, efforts
« qui peut-être ont abreés unc'ètes i procieuse.

» Un peuple dont le goût éclairé pour les beaux-arts » revit eu vous. le peuple d'Athènes, entouré des chefs» d'œuvres que lui laissaint en nourant les artêtes célè» bres semblait, au moment de leurs obsèques, arrè» ter ses regards avec moins d'intérêt sur ces produc» tions sublimes que, un les ouvrages aux quels ces hom» mes rares travaillaient encore lorsqu'ils avaient été
» enlevés à la patrie. Les yeux pénétrauts de leurs con» citoyens les aut duns ces respectables restes toute la
» pensée du génie qui les avoit conçus. Ils y voyaient
» encore attachée la main expirante qui ulvait pu les
» finn; et cette douloureuse image leur rendait plus
» cher l'illusire connatinote-qu'ils ne possédaient plus,
» mais qui jus-qu'à la fin de sa vie avait tout fait pour
» cux.

» Vous imiterez, messieurs, cette nation reconnais» sante et sensible, en écontant l'ouvrage auquel M. de
» Voltaire a conscrie ses dernies instants; vous aperce» vrez tout ce qu'il aurnit fait pour le rendre plus digne
» vos lumières pourraient y désirer; vous croirez voir
» ce grand homme présent en ore au milleu de vous,
» dans cetteune ne salle qui fut soixante ans le théâtre
» de sa g'oire, et où vous-mêmes l'avez couronné par
» nos faibles mains avec des transports sans exemple;
» enfin vous pardounerez à notre zèle pour sa mémoire,
» ou plutôt vous le justifirez, en rendant à sa cendre
» les homeurs que vous avez tant de fois rendus à sa per» sonne.

» Quel ennemi des talents et des succès oserait, dans » une circonstance si touchante, insulter à l'erconnaisses ance de la nation, et en troubler les témoignages? » Cesentiment vil et c uel ne peut étre, messieurs, ce» lui d'aucun Français, et sernit d'ailleurs un nouveau 
» tribut que l'envir paierait, sans contredit, aux mànes 
» de celu que yous pleurez. »

# PERSONNAGES.

AGATHOCLE, tyran de Syracuse.

POLYCRATE, fils d'Agathocle.
ARGIDE,

VDASAN, vieux guerrier au service de Carthages
ÉGESTE, officier au service de Syracuse.

YDACE, fille d'Ydasan.

ELPÉNOR, conseiller du roi.

Une pretresse de Cérès.

Suute et soudats.

La Scène est dans une place, entre le palais du roi .

et les ruines d'un temple.

# AGATHOCLE,

TRAGÉDIE.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE PREMIÈRE.

YDASAN, ÉGESTE.

#### POPETE

De nos malheurs enfin le ciel a pris pitié; s' Il resserre aujourd hui notre antique amitié. Quand la paix réunit Carthage et Syracinse, Peux-tu verser des pleurs aux bords de l'Aréthuse? Quels que soient nos destins, les lieux où l'on est né Ont encor des appas pour un infortuné: Il est doux de reutrer dans sa chère patrie.

#### DASAN.

Elle ne m'est plus chère, et sa gloire est flétrie:
Sa lâche servitude, et trente ans de malheurs,
Aigrissent mon courage en m'arrachant des pleurs.
Les volcans de l'Etna, ses cendres, ses abimes,
Ont été moins affreux que ce séjont des crimes;
Le fer que le cyclope a forgé dans leurs flancs
A moins de dureté que le cœur des tyrans.
Va, je hais Syracuse, Agathocle, et la vie.

### ÉGESTE.

Que veux-tu? des long-temps la Sicile asservie De l'heureux Agathocle a reconnu les lois; Agathocle est compté parmi les plus grands rois.

Le hasard, le destin, le mérite pent-être. Dispose des états, fait l'esclave et le maître: Nul homme au rang des rois n'est jamais par con Sans un talent sublime, et sans quelque vertu. Sayons justes, ami : j'aimai ma république : Mais j'ai su me plier au pouvoir monarchique. Né sujet comme nous, dans la foule jeté, Agathocle a vaincu landure adversité: L'adresse, le courage, et surtout la fortune, L'out porté dans ce rang dout l'éclat l'importune : Élevé par degrés au timon de l'état. Il était déin roi lorsque i'étais soldat. De ces coups du destin je sais que l'on murmure; Les grands su ccès d'autrui sont pour nons une injure: Mais si le même prix nous était présenté, Ne dissimulons point, serait-il rejeté?

# TUASAN.

Il l'eft été par moi : j'aime mieux, cher Égeste, Ma triste panyreté que sa grandenr funeste. N'excuse plus ton maître, et laisse à ma douleur La consolation de hair son bonbeur Quoi done ' je l'anrai vu, citoyen mercenaire, Du travail de ses mains nourrissant sa misère: Et la guerre civile aura, dans ses borreurs, Mis ce fils de la terre au faîte des grandeurs! Il règne à Syracuse! et moi, pour mon partage, Banni de mon pays, et soldat à Carthage, Blanchi dans les dangers, courbé sous le harnois, Obscurément chargé d'inutiles exploits, J'ai vu périr deux fils dans cette guerre inique Qui désola long-temps la Sicile et l'Afrique. Après tant de travaux, après tant de revers, Ma fille me restait: ma fille est dans les fers! L malheureuse Ydace est au rang des captives Que l'Aréthuse encor voit pleurer sur ses rives!

C'est ce qui me ramène à ces funestes lieux,
Aux lieux dema naissance en lorreur à mes yeux:
Sans soutien, sans patrie, appauvri par la guerre,
Privé de mes deux fils, je n'ai rien sur la terre
Qu'un débris de fortune à peine ramassé
Pour délivrer l'enfant que les dieux m'ont laissé.
Des premiers jours de paix je saissi l'avantage;
Je reviens arracher Ydace à l'esclavage:
Aux pieds de ton tyran j'apporte sa rançon;
Et, dès que l'avarice ouvrira sa prison,
Je retourne à Carthage achever ma earrière.
Là je ne verrai point, equehés dans la poussière,
Sous les pieds d'un tyran les mortels avilis:
Je mourrai libre au moins.... Va, sers dans ton pays.

Tu ne partiras point sans me coûter des larmes. Sous ce roi que tu hais je porte iei les armes; Nos devoirs différents n'ont point rompu les nœuds De la vieille amtié qui nous unit tous deux. l'ai vu ta fille Ydace; et, partageant ses peines, Autant que je l'ai pu, j'ai soulagé ses chaînes.

DASI

Tu m'attendris, Égeste.... Est-ee auprès de ees murs Qu'elle traîne ses jours et ses malheurs obseurs? Où la trouver? comment me rendrai-je auprès d'elle?

ÉGESTE.

Dans les débris d'un temple est sa prison eruelle, Auprès de cette place, et non loin du séjonr, De ce séjour superbe où le roi tient sa cour.

TDASA

Une cour! des prisons! quel fatal assemblage! Ainsi le despotisme est près de l'esclavage. Ce palais est hâti des marbres qu'autrefois L'heureuse liberté consacrait à nos lois.

# AGATHOCLE.

Ne pourrai-je à mon sang parler sous ces portiques? Je les ai vus ornés de nos dieux domestiques: . Mais nos dieux ne sont plus... Puis-je au moins présenter Cette faible rançou que je fais apporter? Agathocle, ton roi, disguera-t-il ne entendre?

ÉGESTE.

A ce détail in l'gne il ne vent plus descendre; Sa grandeur abandonne à l'un de ses enfants Du lucre des combats les soins avilissants.

YDASAN.

A qui dans ma douleur faut-il que je m'adresse?

ÉGESTE.

A son fils Polycrate, objet de sa tendresse, Et déjà, nons dit-on, nommé son successeur, Tont indigne qu'il est de cet excès d'honneur.

Je ne puis voir ce roi?

ÉGESTE.

Sa sombre défiance A tous les étrangers interdit sa présence; A regret aux sieus même il permet son aspect: Soit que l'éloignement impose le respect, Soit que, changé par l'âge, et las du diadême, Il se dérobe au monde, et se cherche lui-même. Pour Ydaec, ta fille, un ordre injurieux Ne lui défendra pas de paraître à tes yeux. Du reste des captifs elle vit séparée, Au temple de Cérès en secret retirée: Sa grâce, sa beauté, ses charmes plus flatteurs Que la splendeur de l'or ou celle des grandeurs, Font voler sur ses pas les cours à son passage, Sans qu'elle ose penser qu'on lui rende un hommage.... Je la vois qui sor nons semble arrêter les yeux Au milieu des débris du temple de nos dieux:

Elle suit en pleurant cette simple prêtresse Qui de son esclavage adoreit la tristesse.

DASAN.

Dans le saisissement que j'éprouve à la voir, La consolation se mèle au déséspoir. C'est donc vous, ô ma fille! ô mallieureuse Ydace!

# SCÈNE II.

YDASAN, YDACE, ÉGESTE, LA PRÊTRESSE.

#### YDACE.

Jz baigne de mes pleurs vos genoux que j'embrasse: Je vous ai vu, mon père, et vers vous j'ai volé. Chez les Syrocusains qui vous a rappelé? Y seriez-vous tombé dans mon état funeste? Qu'y venez-vous chercher?

#### TDASAN.

Le sent bien qui me reste, (à la pretresse.) Mon sang, ma chère fille.... O vous, dont la bonté

Tend une main propice à la calamité, Puisse des justes dieux la justice éternelle Payer d'un digne prix le noble et tendre zèle Qui donne aux grands du monde, en ces jours molheureux, Un exemple si beau, si pen suivi par eux!

# LA PRÉTRESSE.

J'ai rempli faiblement le devoir qui m'engage.

Je viens sauver ma fille, et la rendre à Carthage: Protégez-nous.

YDACE.

Je suis esclave.

YDASAN.

Non, tu ne le seras plus: Je viens to délivrer.

O le meilleur des pères! Quoi! vos bontés pour moi finiraient mes misères!

YDASAN.

Oui, de ta liberté j'ai rassemblé le prix.

TDACE.

Vous, hélas! de vos biens les malheureux débris Ne vous laisseraient plus qu'une indigence affreuse!

TDASAN.

Va. sois libre, il suffit, et ma mort est heureuse .... As-tu dans ta prison paru devant le roi?

YDACE.

Non: comment pourrait-il s'abaisser jusqu'à moi? Comment un conquérant, du sein de la victoire, De la hauteur du trône où resplendit sa gloire, Pourrait-il distinguer un objet ignoré, A de communs malheurs obscurément livré? Sait-il mon sort, mon nom, l'horreur où l'on me laisse ? De Cérès en ces lieux cette digne prétresse A daigné seulement, dans ma captivité, Porter sur mon désastre un regard de bonté; Ses soins ont adouci ma fortune cruelle; J'apprends à moins souffrir en souffrant auprès d'elle...

Je vais trouver ce roi : j'espère que son creur, Quoiqu'il soit corrompu par trente ans de bonheur, Quoique le rang suprême et le temps l'endurcisse, N'osera devant moi commettre une injustices. Il se ressouviendra que je fus son égal.

LA PRÉTRESSE.

Il l'a trop oublié.

TOASAN.

Dans son faste royal Il rougira peut-être en voyant ma misère.

LA PRÊTRESSE.

J'en doute: mais allez, tendre et généreux père. Que la simple vertu puisse enfin le toncher! Surtout que de son trone on yous laisse approcher!

# SCÈNE III.

YDACE, LA PRÊTRESSE.

#### · YDACE.

De nos dieux méconnus prêtresse bienfesante, Au malheur qui me suit comme eux compatissante, Contre un fils du tyran vous qui me protégez, Yous qui voyez l'abine où mes pas sont plongés, Ne m'abandonnez pas.

### LA PRÈTRESSE.

Hélas que puis je faire?
Des ministres des dieux le triste caractère,
Autrefois vénérable. aujourd luci méprisé,
Ce temple encor fumant, dans la guerre embrasé,
Les autels de Cérès enterrés sous la écudre,
Mes prières, mes cris, pourrout-ils vous défendre?

### ÝDACE.

Souffrira t-on du moins que, loin de ce séjour, Je retourne à Carthage où je reçus le jour?

# LA PRÈTRESSE.

Agathocle en des mains avares, sanguinaires, A remis le maintien de ses lois arbitraires.

Polycrate son fils commande sur le port; Les prisons, les vaisseaux, tout ce séjour de mort, Tout est à lui : le roi lui donne pour partage Les droits du souverain levés sur l'esclavage. Les captifs sont traités comme de vils troupeaux Destinés à la mort, aux cirques, aux travaux, Aux plaisirs odieux des caprices d'un maître. Plus fier, plus emporté que le roi n'a pu l'être. Polycrate vous compte au rang de ces beautés Qu'il destine à servir ses tristes voluptés. Amoureux sans tendresse, et dédaignant de plaire, Féroce en ses désirs ainsi qu'eu sa colère, C'est un jeune lion qui, toujours menacant, Veut ravir sa conquête, et l'aime en rugissant. Non, son père jamais ne fut plus tyrannique Qu'en nommant héritier ce monstre despotique.

#### YDACE.

Ah! d'où vient que les dieux, pour moi toujours cruels, Ont exposé mes yenx à ses yenx criminels? Entre son frère et lui, ciel! quelle différence! L'humanité d'Argide égale sa vaillance: Ce frère vértueux d'un brigand détesté S'est attendri du moins sur ma calamité; Pourrai-je dans Argide avoir quelque espérance?

### LA PRÉTRESSE.

Argide a des vertus, et bien pen de puissance:
Polycrate est le maître; il dévore le fruit
Des travaux d'un vieillard au sépulcre conduit....
Mais avoûrai; e enfin mes secrètes alarmes?
Argide est un héros, vos regards ont des charm;
Et, malgré les horreurs de cet affreux séjour,
L'infortune amollit et dispose à l'amour.
Un prince né pour plaire, et qui cherche à séduire;
Veut sur notre faiblesse établir son empire;

L'innocence succombe aux tendresses des grands; Et les plus dangereux ne sont pas les tyrans.

#### YDACE.

Ah! que m'avez vous dit? Sa bonté généreuse Serait un nouveau piége à cette malheureuse! J'aurais Argide à craîndre en ma fatale erreur; Et ma reconnaissance aurait trompé mon cœun! De ce cœur éperdu touchez-vous la blessure? Dans l'amas des tourments que ma jeunesse endure, En est-il un nouveau dout je ressens les coups?

# LA PRÈTRESSE.

L'amour est quelquefois le plus cruel de tous.

Quelle est donc ma ressource? Eh! pourquot suis-je née? Exposée à l'opprobre, aux fers abandonnée, Le malheur qui me suit entoura mon berceau; Le ciel me rend un père au bord de son tombeau! Loin d'Argide et de vous ma timide jeunesse Ne sera qu'un fardeau pour sa triste vieillesse! L'espérance me fuit! La murt, la seule mort Est-elle au moins un terme aux rigueurs de mon sort? Aurai-je assez de force, un assez grand courage, Pour courir àce port au milieu de l'orage? Vous lisez daus mon cœur, vous voyez mon danger: Ah! plutôt à mourir daignez m'enconrager; Aflermissez mon âme incertaine, affaiblie, Contre le sentiment qui m'attaclie à la vie.

### LA PRÈTRESSE.

Que ne puis-je pluiôt par d'utiles secours Vous aider à porter le far-leau de vos jours! Il pèse à tout mortel : et Dieu qui nous l'impose Veut, nous l'ayant donné, que lui seul en dispose. Pe votre âme éperdue il fant avoir pitié: Attendez tout d'un père et de mon amitié, Mais surtout de vous-même et de votre courage.
Vous luttez, je le vois, contre un fatal orage:
Dieu se complaît, ma fille, à voir du laut des cieux
Ces grands combats. d'un cœui sensible et vertueux.
La beauté, la candeur, la fermeté modeste,
Ont dompté quelquefois le sort le plus funeste.

T DACE.

Je me jette en vos bras: mon esprit désolé Croit, en vous écoutant, que les dieux m'ont parlé.

FIN DU PREMIER ACTE

# ACTE II.

# SCÈNE PREMIÈRE.

YDASAN , ARGIDE , POLYCRATE , ÉGESTE

(Agathocle passe dans le fond du théâtre: il semble parler à ses deux fils Polycrate et Argide: il est entouré de courtisaus et de gardes. Ydasan et Égeste sont sur le devant, près du temple.)

#### TDASAN.

G'est là ce vieux tyran si graud, si redoutable, Qu'on croit si fortuné! Son âge qui l'accable, Son front chargé d'ennuis semble dire aux humains Que le repos du cœur est loin des souwerains. Est-ce lui dont j'ai vu la misérable enfance. Chez nos concitoyens ramper dáins l'indigence? Est-ce Agathocle enfin?... Que d'esclaves brillants. Prêtent leur main servile à ses pas chancelants! Comme il est entouré! Jeur troupe impénétrable Semble cacher au peuple un monstre inabordable. Sont-ce là ses deux fils dont tu-m'as tant parlé?

### ÉGESTE.

Oui; tu vois Polycrate à l'empire appelé:
On dit qu'il est plus dur et plus inaccessible
Que ce sombre vieillard autrefois si terrible.
Argide est plus affable; il est grand sans orgueil.
Et sa noble vertu n'a point un rude accueil:
Athène a cultivé ses mourset son génie:
Né d'un tyran illustre, il hait la tyrannie.

Vers ces débris du temple ils s'avancent tous deux: Saisissous ce moment, osons approcher d'eux; Mais surtout souviens toi que Polycrate est maître.

TDASAN.

Devant lui, cher ami, qu'il est dur de paraître!

Oublie, en lui parlant, l'esprit républicain.

YDASAN. (Il marche vers Polycrate.)

Prince, vous connaissez les droits du genre humain?

POLYCR ATE.

Quel est cet étranger? quel est ce téméraire?

Un homme, un citoyen, un vieux soldat, un père.

Que me demandes-tu?

TDASAN.

La justice, mon sang.
Je no crois point blesser l'éclat de votre rang:
Mais gardez les traités: rendez la jeune Ydace,
Reste unique échappé des malheurs de ma race:
J'en apporte le prix.

POLYCRATE, aux siens.

Qu'on dérobe à mes yeux D'un vieillard indiscret l'aspect injurieux.

Mon frère, il ne vous fait qu'une juste demande.

Soldats, qu'on obéisse alors que je commande: Qu'on l'éloigne.

The Cough

YDASAN.

Ah! grands dieux, rendez-moi donc le temps Où ma main vous servait et frappait les tyraus. Faut il que de mes ans la triste décadence Me laisse à leurs genoux expirer sansvengeance!

# SCÈNE II.

# POLYCRATE, ARGIDE.

AR SIDE.

Vous pouviez lui répondre avec plus de bonté; Mon frère, un vieux soldat doit être respecté.

POLYCRATE

Non, mon frère: apprenez que je perdrais la vie Avant que ma captive à mes mains fût ravie. Ni la sévérité de mon père en courroux, Ni tous ces vains traités qui parlent contre nous, Ni les fondres des dieux allumés sur ma tête, Ne m ôteraient l'abjet dont je fais ma conquête. Mon esclave est mon bien, sien ne peut m'en priver; De ces lieux à l'instant je la fais enlever.

(Après l'avoir regardé quelque temps en silence.) Blâmez-vous ce dessein que mon cœur vous confie?

ARGIDE

Qui' moi! prétendez vous que je vons justifie? Quel besoin auriez vous de mon consentement? Comment approuverais je un tel emportement? La paix avec Carthage est déjà déclarée; Agathoele aux autels aujourd'hui l'a jurée; Tous nos coucitoyens nous ont été rendus: Si ce Carthaginois u'a de vous qu'un refus, Vous rallumez la guerre.

POLYCRATE.

Et c'est à quoi j'aspire:

La guerre est nécessaire à ce naissant empire; Oue serions-nous sans elle?

#### ARGIDE.

En des temps pleins d'horreurs,

La guerre a mis mon père au faîte des grandeurs: Pour soutenir long-temps ce fragile édifice, Il faut des lois, mon frère, il faut de la justice.

#### POLYCRATE

Des lois! c'est un vain nom dont je suis indigné: Est-ce à l'abri des lois qu'Agathocle a régné? Il n'en connut que deux : la force et l'artifice. La loi de Syracuse est que l'on m'obcisse. Agathocle fut maitre, et je veux l'égaler.

#### ADGIDE

L'exemple est dangereux; il peut faire trembler: Voyez Crésus en perse, et Denys à Corinthe.

POLICRATE, après l'avoir regardé encore fitément.
Pensez-vous m'alarmer, m'inspirer votre crainte?
Prétendez-vous instruire Agathocle et son fils?
Je voulais un service, et nou pas des avis;
J'avais compté sur vous....

#### ARGIDE.

Je serai votre frère,
Votre ami véritable, ardent à vous complaire,
Quand vous exigerez de ma foi, de mon cœur,
Tout ce que d'un guerrier peut pernettre l'honneur.

Eh bien! servez-moi donc.

ARCIDE.

Quel dessein vous anime?
Vous voulez que je serve à vous noircir d'un crime?
POLY CRATE.

Un crime, dites-vous?

#### ARGIDE.

Je ne puis autrement Nommer l'atrocité de cet enlèvement.

# POLYCRATE.

Un crime! vous oscz....

#### ARGIDE.

Oui, j'ose vons apprendre La dure vérité que vous craignez d'entendre. Et quel autre que moi la dira sans détour?

# POLYCRATE.

Va, c'est où t'attendait mon ma'heureux amour.
Traître! tu n'as pas su me cacher mon injure:
De tes fausses vertas je voyais l'imposture.
Je ne prétendais pas te découvrir mon cœur;
J'ai trop sondé du tien la sombre profondeur;
J'en ai vu les replis; j'ai percé le mystère
Dont tu sais fasciner les regards du vulgaire.
Je voyais dans mon frère un conemi fatal;
Il veut paraître juste, il n'est que mon rival.
Tu l'es: tu crois cacher d'un masque de prudenge
De l'esclave et de toi l'indigne intelligence.
Plus coupable que moi tu m'osais condanner;
Mais tu connais ton frère; il sait peu pardonner.

#### ARGIDE.

Je te crois: je connais ta féroce insolence; Tu crois du roi mon père exerce: la puissance. Monté sur les degrés de ce suprime rang, Es-tu le seul ici qui soit né de son sang? Tu n'en as que la fauge où le ciel le fit naître. Il a su la couvrir par les vertus d'un maître; Et tes égarements, qui l'ont trop démenti. T'ont remis dans le rang dont il était sorti. POLYCRATE.

Ils m'ont laissé ce bras pour punir un perfide.

Seigneur, le voi vous mande.

POLYCRATE.

Oui; j'obéis... Argide, Voilà ton dernier trait: mais tremble à mon retour.

ARGIDI

Je t'attends : nons verrons avant la fin du jour Si la férocité, la menace et l'outrage, Ou cachaient ta fablesse, ou montraient ton conrage.

# SCÈNE III.

ARGIDE, ELPÉNOR.

ELPENOR.

Qu'ar Je entendu seigneir? et quel ardent courroux Arme à mes yeux surpris et votre frère et vous! Hélas! je vous ai vus ennemis des l'enfance; Mais ai je dù m'attendre à tant de violence? Vous me faites frémir.

ARGID

Vos conseils me sont chers; Mais j'appris de vousmêne, à braver les pervers: Je l'appris encar plus dans Sparte et dans Athène, Elpénor, condamnez ma franchise hantaine; Mon court, je l avoûrai, n'est pas fait pour la cour.

# ELPENOR.

Hest libre, il est grand: mais, seigneur, si l'amour," Mélant à vos vertus ses faiblesses cruelles, Allame entre vous deux ces fatales querelles! On le soupçoune au moins.

#### ARGIDE.

Ah! ne redoutez rien;

Je ne sais point former un indigne lien.
Polycrate, il est vrai, dans as brûlante audace,
Croit sounettre à ses lois la malheureuse Y dace,
Et je ne puis souffirir ce droit injurieux
Que le sort des combals donne aux victorieux:
Jose braver mon frère et servir l'innocence.
Non, ce n'est point l'amour qui prandrasa défense;
Je ne l'ai point conui; mon cever jusque aujourd hui
Pour venger la vertu n'a pas besoin de lui.
Elpénor, croyez-moi, s'il fant qu'il m'asservisse,
Il ne peut m'entraîner à rien dont je rongisse.

# ÉLPÉNOR.

Je vous en crois sans peine, et mes regards discrets De ce cœur genéreux respectent les secrets. Mais, seigneur, je vondrais qu'un pen de complaisance Pût rassurer du roi la triste défiance: Il aime votre ficre, il vous craint.

#### . AR GIDE.

Elpénor,

Il devrait m'estimer; et j'ose dire e .cor Que la voix da public, équitable et such re, Pomrá me consoler des chuts de man père.... Mais quel bruit! quel tunulte! et qu'est-ce que je voi!

# SCENE IV.

ARGIDE, YDACE, ELPÉNOR, LA PRÊTRESSE.

(On entend un grand bruit derriere la scenn; elle s'ouvre. Ydace parvit, la pretres e la suit. Le peuple et les soldats avancent au fond du theètre.)

#### ARGIDE

Est-ce Ydace? Elle-mame en ce séjont d'effroi! Est ce vous qui inyez, captive infortunée?

#### YDACE.

Par d'horribles soldats indignement traînée. Arrachée aux autels de mes dieux protecteurs, Aux m ins de la prêtresse à qui dans mes malheurs Le ciel a confié ma jeunesse craintive, On me poursuit encore errante, fugitive. Quand mon père, accablé du poids de mes douleurs, Allait jusqu'au palais faire parler ses pleurs, On saisissait sa fille au nom de votre frère!... En cet affreux moment leur tronpe sauguinaire Recule de surprise à votre auguste aspect; Tant le juste aux pervers imprime de respect! De ce respect, seigneur, je m'écarte sans doute: Mais l'horreur où je suis, l'horreur que je redoute. Sont ma fatale excuse en cette extrémité; Et de votre grand cœur la noble humanité Daignera jusqu'an bout, propice à ma misère, Sauver ma liberté des transports de son frère.

#### RGIDE

Oui, oui, je défendrai contre ce furieux Ce dépot si sacré que je reçois des dieux. Je vous prends sous ma garde au péril de ma vie-

### TD A CE

Par vos rares vertus je suis plus asservie Que par cet esclavage où me réduit le sort. Je détestais le jour, et j'invoquais la mort; Je vis par vous....

#### ARGIDE.

Allez; d'un tyran délivrée, Revoyez loin de nous votre heureuse contrée. C'en est fait, belle Ydace... emportez nos regrets.... De son départ, amis, qu'ou hâte les apprêts. (au prople qui est dans le fond.) Nobles Syracusains, secourez l'innocence; Contre ses ravisseurs embrassez sa défense. (à la prêtresse.)

Prêtresse de Cérès, unissez-vous à moi: Parlez au nom des dienx, et surtont de la loi : Qu'Y dace enfin soit libre, et que de ce rivage Avec son digne père on la mèue à Carthage.

(au peuple.) Qu'aucun de vous n'exige et qu'il n'ose accepter. Le prix dont ce vieillard la voulait racheter.

Liberté liberté du fus tonjours sacrée: Quand on la mel à prix elle est déshouorec.

(à la prêtresse.) Protégez cet objet que je vous ai rendu; Aux persécutions dérobez sa vertu: Ou elle sorte aujourd hui de cette terre affrense. Y dace! loin de moi vivez long-temps beurense: Allez, fayez surtout loin d'un persécuteur.... En la fesant partir je m'arrache le cœur.

(a Elpenor ) Me reprocheras-tirque l'amour soit mon moître? Favori d'Agathocie! apprends à me conusître. J'honore la vertu, le malheur m'attendrit; C'est à toi de juger si l'amour in'avilit.

# SCENE V.

# YDACE, LA PRÊTRESSE.

GRANDS dienx! qui par ses mains brisez mon joug foneste, Est-il dans votre olympe une ame plus céleste? Et n'est-ce pas ainsi qu'autrefois les mortels, En s'approchant de vous, méritaient des autels? (à la prêtresse )

Hélas! vous fesiez craindre à mon âme offensée Que sa pure vertu ne fût intéressée! 33 \*

#### LA PRÉTRESSE.

Je l'admire avec vous; je crois voir aujourd'hui Le sang de nos tyrans purifié par lui.

#### TDACE.

On dit qu'il fut nourri dans Sparte et dans Athènes; Il en a le courage et les vertus humaines. Quelle grandeur modeste en offrant ses sécours! Que mon cour qui m'échappe est plein de ses discours! Comme en me défendant il s'oubliait lui-même! A la cour des tyrans est ce airsi que l'on aime? Je n'ai point à rougir de ses soins généreux; Ils ne sont point l'effet d'un transport amoureux: Ses seutiments sont muis, et je suis sans alarmes. Oui, mon bonfieur commence.

LA PRÉTRESSE.

TDACE. . ...

Et vous versez des larmes!

Je pleure, je le dois l'exeès de ses bontés, Sa gloire, sa vertu.... tout m'attendrit...

LA PRÉTRESSE.

Partez.

C'en est fait; retournons aux lieux qui m'ont vu naître. Faut il que je vous quitte! Ab! que n'est il mon maître!

# LA PRÉTRESSE.

Croyez-moi, chère Ydace; il vons faut des ce jour Fuir ces bords dangereux memacés par l'amour. Votre cœur attendri veut en vain se contraindre; Argide et ses vertus sont pour vous trop à craindre: Préparous tout, craignous que son fière odicux Ne ramène le crime en ces funestes lieux.

#### DACE.

Dieux! si vous protégez ce cour faible et timide, Dieux! ne permettez pas qu'il ose aimer Argide! Étouffez dans mon sein ces sentiments secrets Qui livreraient mes jours à d'éternels regrets, Et de qui, malgré moi, le charme involontaire Redoublerait encor ma houte et ma misère!

LA PRÉTRESSE.

O cœur pur et sensible, et né dans les mallieurs! Va, crains la vertu même, et fuis loin des grandeurs.

FIN DU SECOND ACTE

# ACTE III.

# SCÈNE PREMIÈRE.

YDASAN.

J'Ar paru devant lui, je l'ai revu ce roi, Ce héros autrefois plus inconne que moi : De mes chagrins profonds domptant la violence, J'ai jusqu'à le prier forcé ma répugnance. Mes traits défigurés par l'outrige du temps, Ce front cicatricé convert de chevenx blanes, Ne l'ont point empéché de daigner reconnaître Un vieux concitoyen dont les yeux l'ont vu naître. Je me suis étonné qu'il vît couler mes pleurs Sans marquer ces dédains qu'inspirent les grandeurs. Le temps, dont il commence à ressentir l'injure, Anrait il amolli cette âme fière et dure ? D'un regard adouci ce prince a commandé Qu'on me rendit mon saug que j'ai redemandé. Polycrate, indigné de l'ordre de son père, Ne pouvait devant lui retenir sa colèrc: Le barbare est sorti la fureur dans les yeux.

### LA PRÉTRESSE.

Tout est à redouter de cet audacieux.
Son père a pour lui seul une aveugle tendresse:
Avec étonnement on voit tant de faiblesse.
Ce roi si défiant, si redouté de tous,
Si ferme en see desseins, du pouvoir si jaloux,

Est mollement soumis, comme un homme vulgaire, An superbe ascendant d'un jeune téméraire. Il n'aime point Argide; il semble redouter Cette mâle vertu qu'il ne peut imiter: Ce noble caractère et l'indigne et l'outrage. Il aime Polycrate, il chérit son image. Le barbare en abuse; il n'est point de forfaits Dont son emportement n'ait sonillé le palais. Le père fit tyran, le fils l'est davantage: Sans la vertu d'Argide et sans ce fier courage, Votre sang malheureux, flétri, déshonoré, Au lâche Polycrate allait être livré.

#### TDA SAN.

Il cut fait cet affront à son malheureux père?

Il l'osait mais Argide est un dieu tutelaire, Un dieu qui, parmi nous aujourd'hui descendu, Vient consoler la terre et venger la vertu. Vons lui devez l'honneur, vous lui devez la vie: Emmenez votre fille. Un barbare, un impie, Aux lois des nations peut encore attenter; Son caractèreaffreu » ne saitaien respecter. Entre le crime et lui mettez les mers profondes; Qu'un favorable dieu vous guide sur les ondes! Souvenez-vous de moi sous un ciel plus heureux.

Vos vertus, vos bontés, ont surpassé mes vœux. Sans doute avec regret de vous je me sépare; Mais il me faut sor iir de ce séjour barbare; Il me faut mourir libre, et j'y cours de ce pas.

YDASAN.

# SCÈNE-IL

LA PRÊTRESSE, YDASAN, ÉGESTE.

#### EGESTE.

Novs sommes tous perdus: ami, n'avance pas; La mort est désormais le recours qui nous reste, Argide, Polycrate, Ydace....

### YDASAN.

Ah, cher Égeste! Ma fille! Ydace! parle, et donne-moi la mort.

# ÉCESTE.

Nous conduisions Ydace: elie approchait du port; Elle vous attendant pour quitter Syracuse: Les peuples empressés au bord de l'Aréthuse, Pleurant de son départ, admirant sa beauté, Chargeaient le ciel de vœux pour sa prospérité. Tout à coup Polycrate, écartant tout le monde, Paraît comme un éclair qui fend la muit profonde : Il se saisit d'Ydace, et d'un bras détesté, Il arrache sa proie au peuple épouvanté. Argide sent, Argide entreprend sa défense; Sa fermeté s'oppose à taut de viulence : L'infâme ravisseur, un poignard à la main, Sur ce jeune héros s'est élacé soudain. Argide a combattu; mais avec quel conrage! On cravait voir un dien contre un monstre sanvage: Polycrate vainch tumbe et meart à ses pieds: Les cris des citoyens jusqu'an coel envoyés En portent à l'instant la nouvelle à son père; Tandis qu'en son triomphe oubliant sa colère, Le vainqueur attendri secourt en gémissant Le farouche ennemi qui meurt en menaçant.

#### YDASAN.

Tu ne m'as rien appris qui ne nons soit propiec. Nous sommes tous vengés.

## LA PRÉTRESSE.

C'est un tyran de moins dans nos calamités.

#### YDASAN

Quittons ces lieux, marchons.... Qu'ai je à craindre?

Écontez:

Le roi, qui dans ce fils m't sa seule espérance,
Accourt sur le lieu même, en nous criant: « Vengeance!
» Mon fils déuaturé vient d'égorger mon fils! »
Ses faro c'hes soldats s'assemblent à ses cris:
Le peuple e disperse, et fuit d'un pas timide.
Agathoele éperdu fait arrêter Argide:
On saisit votre fille, et, dans son trouble affreux,
Le roi désespéré vous a prosectis tous deux.

### TDASAN.

Ma fille, ton seul nom déchire mes entrailles! J'espérais de mourir dans les champs de batailles: Sous le fer des bourreaux allons nous expirer?... Il lant qu'un vieux soldat meure sans murmurer. Mais toj?

### ÉGESTE.

S'il commettait cette horrible injustice, Je ne puis, Ydasan, que vons suivre au supplice: Le pouvoir despotique est maître de nos jours; Nous sommes sans appui, sans armes, sans secours.... Mais ne pouvez-vous pas, prêtresse qu'on révère, Faire parlei du moins votre saint caractère?

# LA PRÉTRESSE.

Ce temps u'est plus : j'ai vu que des dieux autrefois

On respectait l'empire, on écoutait la voix; Le remords arrêtait sur le bord de l'abime; La justice éternelle épouvantait le crime.... Sur nos dicux abattus les tyrans élevés, De nos biens enrichis, de nos pleurs abreuvés, A nos antiques droits ont déclaré la guerre: La rapine et l'orgueil sont les dieux de la terre.

éceste.

Séparons-nous: on vient. C'est Agathocle en pleurs: Comme vous il est père, et je crains ses douleurs; La vengeance les suit.

# SCÈNE III.

AGATHOCLE, SUITE.

Ou'on ôte de ma vue

Ce malheurenx objet qui m'indigne et me tue: Sur elle et sur son père ayez les yeux ouverts; Qu'ils soient tous deux gardés, qu'ils soient chargés de fers. Amenez devant moi ce criminel Argide.

Votre fils?

UN OFFICIER.

Lui! mon fils 2 non.... mais ce parricide.

Mon fils est mort!

(On amene Argide enchaîné; suite. Égeste éloigné avec les gardes.)

(à Argide.)

Cruel! il est mort par tes coups, Et tu braves encor mes pleurs et mon courroux; Et ce peuple aveuglé, qu'a séduit ton audace, Applaudit à tou crime et demande ta grâce!

ARGIDÉ.

Seigneur, le peuple est juste.

#### AGATHOCLE.

Il va voir aujourd'hui Que son malheureux prince est plus juste que lui. Traître! je t'abandonne aux lois que j'ai portées.

#### R GIDE.

Si par l'équité seule elles furent dictées, Elle décideront qu'en ce triste combat l'ai sauvé l'innocence, et peut-être l'état. Le nom de loi m'est cher, et ce nom me rassure.

#### AGATHOCLE.

Tu redoubles ainsi ton crime et mon injure! Tu ne m'aimas jamais, et crois me désarmer?

#### ARGIDE

Mon cœur toujours soumis cherchait à vons aimer:
Il est pur, il n'a point de reproche à se faire.
Ce cœur s'est soulevé quand j'ai tué mon frère;
De la nature en moi j'ai senti le pouvoir:
Nais il fallait combattre. et j'ai fait mon devoir:
J'ai puni des forfaits, j'ai vengé l'innocence;
Elle n'avait que moi, seigneur, pour sa défense.
Le cruel m'a forcé de lui percer le flanc.
Suivez votre courroux, baiguez-vous dans mon sang:
Si dans eç jour affireux les remords peuvent naître,
Je n'en dois point sentir.... vons en aurez peut-être.

# AGATHOCLE.

Quoi! ton farouche organil ose encor m'insulter!

### ARGIDE.

Je ne sais que vous plaindre et que vous respecter.

Tu m'arraches mon fils!

#### ARGIDE.

J'ai défendu ma vie, Et je vous ai servi, vous, dis-je, et ma patrie. Théatae. Tone vu. AGATHOCLE.

Fuis de mes yeux, barbare; attends ton juste arret.

ARGIDE.

Vous êtes souverain, commandez; je suis prêt. (On l'emmène.)

# SCÈNE IV.

AGATHOCLE, GARDES.

#### AGATHOCES.

Que vais-je devenir? dans quel trouble il me jette! Onoi done! sa fermeté tranquille et satisfaite, D'un œil indifférent, d'un bras dénaturé, Vient tourner le poignard dans mon cœur déchiré! Voilà les dignes fruits de la fausse sagesse One les Syracusains cherchèrent dans la Grèce! Ils en ont rapporté le mépris de mes lois, Celui de la mort même, et la haine des rois. Je n'ai donc plus d'enfants! Ma vieillesse accablée Va descendre au tombeau sans être consolée: Ma gloire, ce fantôme inutile au bonheur, Illustrant ma disgrâce en augmente l'horreur. Que me fait cette gloire et ma grandenr suprême? Je suis privé de tont et réduit à moi-même. Dans les jours malheureux qui peuvent me rester, Je lis un avenir qui doit m'épouvanter. C'est à moi de mourir; mais au moins je me flatte One tous les assassins de mon fils Polyerate Subiront avec moi le plus juste trépas.

(à un garde.) Vous, veillez sur Argide, et marchez sur ses pas. (à un autre.)

Vous, répondez d'Ydace, et surtout de son père.

Que l'on cherche Elpénor. Un conseil salutaire

De son expérience est toujours l'heureux fruit; Ses yeux m'éclaireront dans cette affreuse nuit. (à un officier.)

Soutenez-moi; mon âme, en ses transports funestes; De ma force épuisée a consumé les restes; De ma force épuisée a consumé les restes; De ne me connais plus... Dieu des rois et des dieux! Dieu qu'annonçait Platon chez nos grossiers aïeux, Je t'invoque à la fin, soit raïson, soit faiblesse. Si tu règues sur nous, si at haute sagesse Prend soin du haut des cieux du destin des états, Si tu m'as élevé, ne m'abandoane pas. Je t'imitai du moins en fondant un empire, En y dounant des lois; et ma douleur n'aspire, Au bout de la carrière où je touche aujourd'hui, Qu'à veuger mon cher fils, qu'à tomber avec lui-

FIR DU TROISIÈME ACTE.

# ACTE IV.

# SCÈNE PREMIÈRE.

YDACE, LA PRÊTRESSE; GARDES, dans le fond.

# TDACE. (\*)

Nox, je ne cache plus ma tendresse fatale; Je l'aimais, je l'avoue, et l'amour nous égale. Non, ne ménagez plus ce cosur né pour souffrir; J'appris à vivre esclave, et j'apprends à mourir; Ne me déguisez rien, je pourrai tout entendre. Je sais que dans ees lieux le roi devait se rendre; C'est un père outragé, c'est un maître absolus. On dit qu'il a parlé; mais qu'a-t-il résolu?

# LA PRÉTRESSE.

Il flottait incertain; son âme s'est montrée De douleur affaiblie, et de sang altérée. Tantôt par un seul mot il nous glaçait d'horreur; Et surtout son silence i spirait la terreur; Tantôt la profondeur de sa sombre pensée Échappait aux regards d'une foule empressée. Il soupire, il menace; il se calme, il frémit: Pour leseul Elpénor on croit qu'il s'adoucit. Autour de lui rangés ses courtisans le craignent; Et dans son désespoir il en est qu'il e plaignent.

<sup>(\*)</sup> Ici Ydace ne doit plusse contenir dans les bornes d'un e douleur modeste ; elle doit paraître en désordre, les cheveux épars, et éclater en sanglots.

#### VDACE

Ils plaignent un tyran! has esprits! vils flatteurs! Ils n'osent plaindre Argide! ils lui ferment leurs cœurs! Ils croiraient faire un crime en prenant sa défense.

# LA PRÉTRESSE.

L'affliction du maître impose à tous silence.

TDACE, en poussant un cri, et en pleurant. Ah! parlez moi du moins, répondez à mes cris: Est-il vrai qu'Agathocke ait condamné son fils?

LA PRÉTRESSE.

Le bruit en a couru.

YDA CE.

Je me meurs.

LA PRÈTRESSE.

Chère Ydace!

Ah! revenez à vous! un père qui menace Ne frappe pas toujours. Ma fille, rassurez, Ranimez vos esprits par le trouble égarés; Écartez de votre âme une image si noire.

YDACE.

Argide est condamné! .

Non, je ne le puis eroire.

YDACE.

Jone le crois que trop.... C'en est fait.

C'est ici

Que du sort qui l'attend on doit être éclairei: L'instant fatal approche; Agathocle s'avance; Il paraît qu'Elpénor lui parle en assurance. Attendons un mom ent dans ces licux retirés; Ils firrent en tout temps des asiles sacrés: Méprisés de nos grands, le peuple les révère: J'y vois déjà venir votre malheureux père,

YDACE.

De votre saint asile on viendra l'arracher; Aux regards du tyrau qui pourra se cacher?

# SCÈNE IL

AGATHOCLE, d'un coté, suivi d'ELPÉNOR; YDASAN, YDACE, LA PRÊTRESSE, de l'autre côté, retirés dans les ruines du temple.

AGATHOCLE, à Elpénor.

Out, te dis-je, le traître irritait ma colère; Dans ses respects forcés il insultait son père; On ett dit, en voyant Argide auprès de moi, Que j'étais le coupable, et qu'Argide était roi. L'insolent à mes yeux se vantait de son crime; Le meurtre de son frère est, dit-il, légitime: Il a servi l'état en m'arrachant mon fils!

(Il s'assied.)
C'en est trop! qu'on me venge.... Elpénor, obéis.
Qu'on me venge.... Soldats, n'épargnez plus Argide
Il faut enfin qu'un roi punisse un parricide.
Qu'il meure.

LA PRÊTRESSE, sortant de l'asile, et se jetant aux genoux d'Agathoele.

Non. seigneur, non, vous ne voudrez pro De deux fils en un jour contempler le trépas; Vous n'immolerez point la moitié de vous-même. De mes dienx méprisés la majesté suprême Ne parle point ici par ma débile voix; Je n'attesterai plus leur justice et leurs lois; Je sais trop qu'à pas lents la vengeance éternelle Poursuit des méchants rois la tête criminelle; Et que souvent la foudre éclate en vains éclats Pour des cœurs endurcis qui ue la craignent pas. Mais ne vous perdez point dans un jour si funeste; Ne vengez point un fils sur un fils qui vous reste; Et ne vous privez point de l'unique secours Que le ciel vous gardait dans vos malheureux jours.

#### DASAN.

Cruel! peux-tu frapper une fille innocente?

J'apporte ici ma tête; et votre main sanglante Me sera favorable en me fesant mourir. Mais vovez les horreurs où vous allez courir: Le fils dont vous pleurez la mort trop méritée Avait une âme atroce et du crime infectée, Et, jaloux de son frère, allait l'assassiner: Le fils qu'un perc injuste ose ici condamner Est un héros, un dien qui nous a fait justice. Si vous vous obstinez à vouloit son supplice. Voyez déjà ce sang, répandu par vos mains, Soulever contre vous les dieux et les humains: Vous screz détesté de toute la nature, Détesté de vous-même .... et l'âme auguste et pure, L'âme du grand Argide en vain du haut des cieux Implorera pour vous la clémence des dieux; Ils suivront votre exemple; ils seront sans clémence; Ce sang si précieux crîra plus haut vengcance. La vérité se montre à vos yeux détrompés ; Elle a conduit nos voix.... J'attends la mort; frappez.

AGATHOCLE.

Quoi! ces trois ennemis insultent à ma perte! Quoi! sous leurs pas tremblants quand la tombe est ouverte, lls déchirent encor ce cœur déscspéré! Qu'on les fase sortir.

(On les emmène.)

# SCÈNE III.

AGATHOCLE, ELPÉNOR.

#### AGATHOCLE.

Mon esprit égaré De tout ce que j'entends reçoit d'affreux présages. Ami, durant trente ans de travaux et d'orages. Par des périls nouveaux chaque jour éprouvé. Jamais jour plus affreux pour moi ne s'est levé. Mon fils eut des défauts : l'amitié paternelle Ne m'en figurait pas une image infidèle: Mais son courage altier secondait mes desseins: Il soutenait le trône établi par mes mains; Et, s'il faut à tes yeux découvrir ma pensée. De ce trône sanglant ma vieillesse lassée Allait le résigner à mon malheureux fils. Tu vois de quels effets mes projets sont suivis. Mon cour s'ouvre à tes yeux; ouvre le tien de même; Dis-moi la vérité: je la crains, mais je l'aime. Est il vrai que mes fils se disputaient tous deux-Cette jeune beauté, cet objet dangereux, Cette csclave?

### ELPÉNOR.

On prétend qu'ils ont brûlé pour elle:
Cet amour a produit leur sanglante querelle,
Elle a causé la mort du fils que vous pleurez.
Polycrate, au mépris de vos ordres sacrés,
En portant sur Ydace une main téméraire,
A levé le poignard sur son malheureux frère.
Argide a du courage; il n'a point démenti
Le pur sang d'un héros dont on le voit sorti.
Je gémis avec vous que ce fils intrépide
Avec tant de vertu ne soit qu'un parricide;
Nais Polycrate enfin fut l'injuste agresseur.

### AGATHOCLE.

Tous deux sont criminels: ils m'ont-percé le cœur.
L'un a subi la mort, et l'autre la mérite:
Coutre le meurtrier tu sais que tout m'irrite.
Sa faveur populaire avait dù m'alarmer;
Il m'offensait surtont en se fesant aimer:
Son nom s'agrandissait des débris de ma gloire.
En vain dans l'Occident les mains de la victoire
Du laurier des héros m'ont cent fois couronné,
Dans ma triste maison j'étais abandonné...
Je le suis pour jamais. Je sens trop que l'euvie
Des tour ments que j'épronve est à peine assouvie;
On me hait: et voilà le trait covenimé
Qui perce un cœur flêtri par l'ennui consumé....
Mais Argide est mon fils.

#### ELPÉNOR.

Et j'ose encor vous dire Qu'il fut digne de l'être et digne de l'empire, Incapable de feindre ainsi que de flatter, De souffrir un affront et de le mériter, Vertueux et sensible...

## AGATHOCLE.

Ah! qu'oses-tu prétendre?
Lui sensible! A mes pleurs a-t-il daigné se rendre?
Du meurtre de son frère avait-il des remords?
A-t-il pour me fléchir tenté quelques efforts?
Eh! n'a-t-il pas bravé la douleur de son père?

### ELPÉNOR.

Il est trop de fierté dans ce grand caractère ; Il ne sait point plier.

Je dois savoir punir.

ELPÉNOR. Ne vous préparez point un horrible avenir: La nature a parlé; sa voix est toujours tendre.

AGATHOCLE.

Le cri de la vengeance aussi se fait entendre. Je dois tout à mon tiône! è trône censanglanté! Si brillant, si funeste, et si cher acheté! Grandeur éblouissante, et que j'ai mal connue! Jusqu'à quand votre éclat séduira-t-il ma vue?

ELPÉNOR.

Du trouble où je vous vois que faut-il augurer? Qu'ordonnez-vous d'un fils?

AGATHOCLE.

Laisse-moi respirer.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

## ACTE V.

## SCÈNE PREMIÈRE

LA PRÉTRESSE, YDASAN, auprès du temple, sor le devant du théâtre; cardes, dans le fond.

#### LA PRÉTRESSE.

Exemples étonnants des caprices du sort! ·L'un à l'autre inconnus dans ce séjour de mort, Sous le fer d'un tyran la prison nous rassemble, Et je ne vous ai vu que pour mourir ensemble! O père infortuné! c'est dans ces mêmes lieux, Dans ce temple où jadis ont descenda nos dieux; C'est parmi les débris de leurs autels en cendre, Que le roi va paraître, et l'arrêt doit se rendre! Agathocle a vonlu que sa servile cour Solennise avec lui ce déplorable jour. C'est une fête auguste; et son âme affligée Croit par ce grand éclat sa perte micux vengée: Il croit apprendre mieux au peuple épouvanté Que le sang d'un tyran doit être respecté. Sous sa puissante voix il faut que tout fléchisse; Et ce spectacle horrible, on l'appelle justice!

#### YDASAN.

Prêtresse, croyez-moi, ce violent courroux, Rassasié de saug, n'ira point jusqu'à vous. Il est, n'en doutez pas, des barrières sacrées Dont ou ne franchit point les bornes révérées. Un tyran craint le peuple; et ce peuple, à mes yeux, Tout currompu qu'il est, respecte en yous ses dieux. De ma fille, après tout, vous n'êtes point complice; C'est assez qu'avec elle un malheureux périsse: C'est ma seule prière; et le coup qui m'attend Ne peut précipiter ma mort que d'un moment. Je vous quitte attendri; pardonnez à mes lanues.

LA PRÉTRESSE.

On ne les permet point : ces délateurs en armes Vont à notre tyran rapporter nos discours.

YDASAN.

Je le sais; c'est l'usage établi dans les cours. Grands dieux! je vois paraître Argide avec Ydace!

## SCÈNE II.

YDASAN, LA PRÉTRESSE, ARGIDE, YDACE; GARDES et ASSISTANTS, dans le fond.

ARGIDE.

On le permet; je vienschercher ici ma grâce.

YDASAN.

Seigneur, que dites vous?

Contre son ravisseur

J'ai défendu ta fille, et vengé son honneur.
J'ai fait plus : je l'aimais: et, m'immolant pour elle,
Je m'imposits moi-même une abseuce éternelle.
Je te denande ici le prix de la vertu
Pour qui je vais mourir, pour qui j'ai combattu.
J'étouffais mou anour; et je n'ai pu prétendre
(Malleureux d'être prince) à devenir ton gendre:
Je veux dans mon tombeau porter ce non sacré...
Ydace, en nous aimant expirons l'un et l'autre;
Que ma mourante main puisse presser la vôtre;

Que mes yeux soient encore attachés sur vos yeux; Que la divinité qui nourrit nos aïeux Préside avec l'hymen à notre lieure fatale!

(à la prêtresse.)

O prêtresse! allumez la torche nuptiale....

(à Ydasan.)

Embrassons-nous, mon père, à nos deruiers moments. Ydace, chère Ydace, acceptez mes serments; Ils sont purs comme vous: nos âmes rassemblées Au ciel qui les forma vont être rappelées; Conserve, s'il se peut, équitable avenir, De l'amour le plus saint l'éternel souvenir!

YDACE, à Ydasan.

Les sentiments d'Argide ont passé dans mon âme; Son courage m'élève, et sa vertu m'enflamme. Le nom de son épouse est un titre trop beau Pour que vous refusiez d'en orner mon tombeau. Non, Argide, avec vous la mort n'est point cruelle: La vie est passagère, et la gloire immortelle.

YDASAN.

Ah, mon prince! ah, ma fille!

LA PRÊTRESSE.

Infortunés époux!
Couple digne du ciel! il est ouvert pour vous;
Il voit un grand spectacle, et digne qu'onl'envié,
La vertu qui combat contre la tyrannie.

TDASAN.

Chère fille! grand prince! en quel horrible jour, En quels horribles lieux me parlez-vous d'amour!

Eh bien! je vons unis; eh bien! dieux que j'atteste, Dieux des infortunés, formez ee nœud funeste; Et, pour le célébrer, renversez nos tyrans Dans l'abime où la foudre a plougé les Titans! Que le feu de l'Etna dans ses gouffress'allume! Que le barbare y tombe, y vive, et s'y consume! Que son juste supplice, à jamais renaissant, Soit l'éternel vengeur de mon sang innoceut; Et tombe la Sicile et Syracuse en poudre, Si l'oppresseur du penple échappait à la foudre!

Si l'oppresseur du peuple échappait à la foudre! Voila mes vœux pour vous, chers et tendres amants, Et nos chants de l hymen, et mes derniers serments.

Notre heure est arrivée: Ag athoele s'avance, Il ajoute à la mort l'horreur de sa présence.

ARGIDE.

Quoi! sa cour l'environne, et son peuple le suit!

Quel démon, quel dessein devant nons le conduit?

## SCÈNE III.

LES PRÉCÉDENTS; AGATOCLE, entouré de sa cour. Le reprez se range sur les deux côtés du théâtre; les caanos prennent place aux côtés du trône, et sout debout.

## ASATHOCLE. (\*)

L'équiré.... c'est sa voix qui diete la sentence....
(Il monte sur le trône, et les grands s'asspeni.)
C'est moi q'in vous l'annonce: écontez en silence...
Vous me voyez au trône, et c'est le digue prix
De trente ans de travaux pour l'état entrepris.
J'eus de l'ambition, je n'en fais point d'excuse;
Et si de queique gloire, aux champs de Syraense,
Parmi tant de combats, j'ai pu couvrir mon nom,

(\*) Ce morceau doitètre débitéavec heaucoup de noblesse, et même d'enthousissme: il faut surtout observer les pauses qui sont marquées par des points, Cette gloire est le fruit de mon ambition; Si c'était un défaut, il serait héroïque.

Je naquis inconnu dans votre république:
J'étais dans la bassesse, et je n'ai dû qu'à moi
Les talents, les vertus qui m'ont fait votre roi.
Je n'avais pas besoin d'une origine illustre;
La mienne à ma grandeur ajonte un nonveau lustre.
L'argile par mes mains autrefois façonne
A produit sur mon front l'or qui m'a couronné.
Rassasié de gloire et de tant de puissauce,
Enfin j'en ai seuti la triste insuffisauce...
Le ciel, je le vois trop met au foud de nos cœurs
Un sentiment secret au-dessus des grandeurs:
Je l'éprouve, et mon âme est assez forte encore
Pour déclaigner l'éclat que le voêgaire adore.
Je puis également: m'étant bien consuké,
Vivre et monuir au trône, on dans l'obscurité ...

Pour un fils que j'aimais ma prodigue tendresse Me fesait espérer qu'aux jours de ma vieillesse De mon pussant empire i soutiendrait le poids; Je le erus digue enfin de vous donner des lois. Je m'énis abusé: ces erreurs mensongères Sont le commun partage et des rois et despères. C'est pen de les counaire, il les faut expier... O mon fils... dans mes bras daigue les oublier!...

(Il tend les bras à Argide, et le fait associe à côlé de lui.)\*
Peuples, voilà le roi qu'il vons faut reconnaître:
Je crois tout réparé, je le fais votre maître.
Oui, mon fils j'ai connu que, dans ce triste jour,
La vertu l'amportait sur le plus tendre amour.
Tu méritais Ydoce, ainsi que ma conronne...
Jouis de toutes deux; ton père te les donne.

Prêtresse de Cérès, allumez les flambeaux. Qui doivent éclairer des triomplies si beaux; Belevez vos autels, célébrez vos mystères. Que j'ai crus trop long-temps à mon pouvoir contraires. Apprencz à ce peuple à remplir à la fois Ce qu'il doit à ses dieux, ce qu'il doit à ses rois....

Toi, généteux guerrier, toi, le père d'Ydace! Puisses-tu voir ton sang renaître dans ma race!... Sers de père à mon fils, rends-moi ton amitié; Pardonne au souverain qui t'avait oublié; Pardonne à ces grandeurs dont le ciel me délivre: Le prince a disparu; l'homme commence à vivre.

YDAGE, à la prêtresse.

O dieux!

ÉGESTE.

Quel changement!

TDASAM.

Quel prodige!

TDACE.

Heureux jour!

ARGIDE.

Vous m'étonnez, mon père; et peut-être à mon tour Je vais dans ce moment vous étonner vous-même.... Yous daignez me cê·ler ce brillant diad'me, Incstimable prix de vos travaux guerriers, Que vos vaillantes mains out couvert de lauriers.... J'ose accepter de vous cet auguste parlage, Et je vais à vos yeux en faire un digne usage ...

Platon vint sur ces bords. il enseigna des rois; Mon cœur est son disciple, et je suivrai ses lois.... Un sage m'instruisit. mais c'est vous que j'imite; A vivre en citoyen votre exemple m'invite. Vous êtes au-dessus des honneurs souverains; Vous les foulez aux pieds, seigneur, et je les crains. Malheur à tout mortel qui se croirait capable De porter après vous ce fardeau redoutable!

## ACTE V, SCÈNE HI.

413

Peuples, j'use un moment de mon antorité: Je règne.... votre roi vous rend la liberté.

(Il descend du irôan.)
Agathocle à son fils vient de réndre justice.
Je vous la fais à tous ... Prisse le ciel propiee
Commencer des ce jour un su cle de bonheur,
Un sicele de vertu, plutôt que de grandeur ...
O mon auguste épouse l'à noble cityenne!
Ce peuple vous chérit; vous êtes plus que reine-

FIN D'AGATHOCLE.

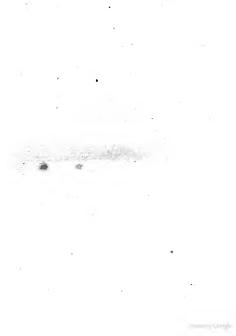

## AVIS AU LECTEUR,

IMPRIMÉ DANS PLUSIEURS ÉDITIONS, À LA SUITE DES TRAGÉDIES.

L'AUTEUR est obligé d'ayertir que la plupart de ses tragédies imprimées à Paris chez Duchène, au Temple du Goût, en 1761, avec privilége du roi, ne sont point du tout conformes à l'original; il ne sait pas pourquoi le libraire a obtenu un privilége sans le consulter. Le roi ne lui a certainement pas donné le privilége de défigurer des pièces de théâtre, et de s'emparer du bien d'autrui pour le dénaturer.

Dans la tragédie d'Oreste, le libraire du Temple du Goût finit la pièce par ces deux vers de Pylade:

Que l'amitié triomphe en tout temps, en tous lieux, Des malheurs des mortels et des crimes des dieux.

Ce blasphème est d'autant plus ridicule dans la bouche de Pylade, que c'est un personnage religieux qui a toujours recommandé à son ami d'obéir aveuglément aux ordres de la Divinité. Dans toutes les autres éditions on lit:

. . . . . . et du courroux des dieux.

On neconçoit pas comment, dans la même tragédie, l'éditeur a pu imprimer, page 237:

Je la mets dans vos fers, elle va vous servir. C'est m'acquitter vers vous bien moins que la punir. Vous, laissez cette cendre à mon juste courroux, etc.

Qui jamais a pu imaginer de mettre ainsi quatre rimes masculines de suite, et de violer si grossièrement les premières règles de la poésie française? Il y a plus encore. Le seus est perverti; il y a six yers nécessaires d'oubliés. Il se peut qu'un comédien, pour avoir plutôt fait, aitécourté et gâté son rôle. Un libraire ignorant achète une mauvaise copie du souffleur de la comédie, et, au lieu de suivre l'édition de Genève, qui est fidèle, il imprimeun ouvrage entièrement méconnaissable.

La même sottise se trouve dans la tragédie de Brutus, page 282:

Je plains tant de vertus, tant d'amour et de charmess Un cœur tel que le sien méritait d'être à vous. Abominables lois que la cruelle impose!

Peut-on présenter aux lecteurs un pareil galimatias, et voler aiusi leur argent? Il y a ici trois vers d'oubliés. Telle est la négligence de quelques libraires; ils n'ont ni assez d'intelligence pour comprendre ce qu'ils impriment, ni assez d'homèteté pour payer un correcteur d'unprimerie; pourvu qu'ils vendent leur marchandise, ils sont contents. Mais bientôt leur mauvaise conduite est découverte, et leurs misérables éditions décr. ées restent dans leurs boutiques pour leur ruine.

Tancrède est imprimé beaucoup plus infidèlement. L'anteur'est obligé de déclarer qu'il y a dans cette pièce beaucoup de vers qu'il n'a jamais ni fàits ni pu faire, comme ceux-ci par exemple:

Voyant tomber leur chef, les Maures furieux L'ont accablé de traits dans leur rage cruelle.

(\*) L'Orphelin de la Chine n'est pas moins défiguré. On ne trouve point dans l'édition de Duchène ces versque dit Gengis, et qui sout dans toutes les éditions:

Gardez de mutiler tous ces grands monuments, Ces prodiges des arts consacrés par les temps, Respectez-les; ils sont le prix de mon courage. Qu'on cesse de livrer aux flammes, au pillage.

<sup>(\*)</sup> Ceci a déjà été remarqué dans l'avertissement qui est la tête du premier volume du theâtre.

Ces archives de lois, ce long amas d'écrits, Tous ces fruits du génie, objets de vos mépris, Si l'erreur les dicta, cette erreur m'est utile; Elle occupe ce peuple, et le rend plus docile.

Ce discours est très convenable dans la bouche d'una prince sage, qui parle à des Tartares ennemis des lois . et de la science.

Voici ce que l'éditeur a mis à la place:

Cessez de mutiler tous ces grands monuments. Échappés aux fureurs des flammes, du pillage.

Toute la fin de la tragédie de Zulime est ridiculement altérée. Une fille qui a trahi, outangé, attaqué son père, qui sent tous ses crimes et qui s'en punit, à qui son père pardonne, et qui s'écrie dans sen désespoir: « » J'en suis indigne, » doit faire un grand effet. On a tronqué et altéré cette fin, eton finit la pièce par une phrase qui n'est pas même achevée. Les vers impertinents qu'on a mis dans Olympie sont dignes d'une telle. édition. Ea voici un qui me tombe sous la main:

Ne viens point , malheureux , par différents efforts .

En un mot, l'auteur doit, pour l'honneur de l'art, eneore plus que pour sa propre justification, précautionner le lecteur contre cette édition de Duchène, qui u'est qu'un tissu de fautes et de falsifications. Il n'est pas permis de s'emparer des ouvrages d'un homme, de son vivant, pour les render ridicules. On a pris à tâche de gâter les expressions, de substituer des liaisons à des scènes plus impertinemment tronquées. Cette manœuvre a .' été poussée à un tel excès, que les comédiens de province eux-mêmes, révoltés contre la licence et le mauvais goût qui défiguraient la tragédie d'Olympie, n'ont jamaisvoulu la jouec comme on l'a représentée à Paris.

Ce n'est pas assez d'être parvenu à corrompre presque tous les ouvrages qu'un homme a composés pen-

dant plus de cinquante années; tantôt on publie sous sou no n de prétendues lettres secrètes; tantôt ce sont des lettres à ses amis du Parnasse, qu'on fabrique en Hollande ou dans Avignon, et puis c'est son portefeuille retrouvé, que personne ne voudrait ramasser. Granger le libraire met son nom hardiment à un tome de mélanges ; un ex jésuite lui attribue des livres ridicules , et écritcontre ces livres un libelle beaucoup plus ridicule encore ; et tout cela se vend à des provinciaux et à des étrangers qui croient acheter ce qu'il y a de plus intéressant dans la littérature française. Il est vrai que toutes ces imperlinences tombent et meurent comme des insectes éphémères, mais ces insectes se reproduisent toutes les années. Rien n'est plus aisé à faire qu'un mauvais livre, si ce n'est une mauvaise critique. La basse littérature inonde une partie de l'Europe; le goût se corrompt tous les jours: il en est à peu près de l'art d'écrire comme de celui de la déclamation. Il y a plus de six cents comédiens français répandus dans l'Europe, et à peine deux ou trois qui aient recu de la nature les dons necessaires, et qui aient pu approfondir leur art. Combien avons nous d'écrivains qui à peine savent leur langue, et qui commencent par dire leur avis sur les arts qu'ils n'ont jamais pratiqués, sur l'agriculture, sans avoir possédé un champ; sur le nunistère, sans être jamais entré dans le bureau d'un commis; sur l'art de gouverner, sans avoir. pu sculement gouverner leur servante! Combien s'érigent en critiques, qui n'ont jamais pu produire d'euxmêmes un ouvrage supportable; qui parlent de poésie. et qui ne savent pas seulement la mesure d'un vers ! Comhien enfin deviengent calomniateurs de profession pour avoir du pain, et vendent des injures à tant la feuille !

## LA

# FÊTE DE BELLEBAT.

(1725.)

## AVERTISSEMENT

#### DES ÉDITEURS DE L'ÉDITION DE KEHL.

Cette lettre contient la description d'une fête donnée à Bellébat, chez M. le marquis de Livry, en 1725.

Le curé de Courdimanche, dans la paroisse de qui le château de Bellébat est situé, était un fort bon homme, à demi fou, qui se piquait de faire des vers et de bien boire, et se prêtait de bonne grâce aux plaisanteries dont on le rendait l'objet.

Le ton qui règne dans cette fête, où se trouvaient un grand nombre de jeunes femmes, et dans la description adressée à une princesse jeune et qui n'était point marice, est un reste de la liberté des mœurs de la régence.

Tous les vers, à beaucoup près, ne sont pas de M. de Voltaire, et ceux qui lui appartiennent sont faciles à distinguer.

# FÊTE DE BELLÉBAT.

#### A SON ALTESSE SÉRÉNISSIME

## M" DE CLERMONT.

Les citoyens de Bellébat ne peuvent vous rendre compte que de leurs divertissements et de leurs fêtes; lis n'ont ici d'affaires que celles de leurs plaisirs. Bien différents en cela de M. votre frère ainé(\*), qui ne travaille tous les jours que pour le bonheur des autres. Nous sommes tous derenus ici poètes et musiciens, saus pourtant être devenus bizarres. Nous avons de foudation un grand homme qui excelle en ces deux geures; c'est le curé de Courdinanche: ce bon-homme a la tête tourieré de vers et de musique, et ou le prendrait volontiers pour l'aumônier du cocher de M. de Vertamont (\*\*). Nous le couronnames poète hier en cerémonie dans le château de Bellébat, et nous nous flattons que le bruit de cette fête magnifique excitera partout l'émulation, et ranimera les heauxarts en France,

On avait illuminé la grand'salle de Béllébat, au bout de laquelle on avait dressé un trône sur une table de lansquenet; au dessus du trône pendait à une ficelle imperceptible une grande couronne de laurier, où était renfermée une petite lanterne allumée, qui donnait à la

(\*) M. le duc , premier ministre.

('') C'était un chansonnier du Pont-neuf, très edibire alors comme le Savoyard, dent parle Boileau, l'avait été de son temps. Depuis, les chansonniers ont quittéle Pont-Neuf pour le théâtre de l'Opéra-Comique. couronne un éclat singulier. Monseigneur le comte de Clermont et tous les citoyens de Bellébat étaient rangés sur des tabourcts; ils avaient tous des branches de laurier à la main, de belles moustaches faites avec du charbon, un bonnet de papier sur la tête, fait en forme de pain de sucre; et sur chaque bonnet on lisait en grosses lettres le nom des plus grands-poètes de l'antiquité. Ceux qui fesaient les fonctions de grands-maîtres de cérémonies avaient une courênne de laurier sur la tête, un bâton à la main, et étaient décorés d'un tapis vert qui leur servait de mante.

Tout étant disposé, et le curé étant arrivé dans une caleche a six chevaux qu'on avait envoyée au devant de lui, il fut conduit à son trône Des qu'il fut assis, l'orateur lui prononça à genoux une har ngue dans le style de l'Académie, pleine de louanges, d'antithèses et de mots nouveaux. Le curé reçut tous ces éloges avec l'air d'un homme qui sait bien qu'il en mérite encore davantage; car tout le monde n'est pas de l'humeur de notre reine (\*), qui hait les louanges autant qu'elle les mérite. Après la harangue, on exécuta le concert dont ou yous envoie les paroles; les chœurs allérent à merveille, et la cérémonie linit par une grande pièce de vers pompeux, à laquelle ni les assistants, ni le cure, ni l'auteur, n'entendirent rien. Il faudrait avoir été témoin de cette fête pour en bien sentir l'agrément : les projets et les préparatifs de ces divertissements sont toujours agréables, l'exécution rarement bonue, et le récit souvent ennuyeux.

Ainsi, dans les plaisirs d'une vie innocente, Nous attendons l'henreux jour Ou nous reverrons le séjour De cette reine aimable et bienfesante,

<sup>(\*)</sup> Marie Lecsinski, qui venait d'épouser Louis XV. Mademoiselle de Clermont était surintendante de sa maison.

L'objet de nos respects. l'objet de notre amour r Le plaisir de vivre à sa cour Vant la fête la plus brillante;

Le curé de Courdimanche-s'étant placé sur le trône qui lui était destiné, tous les habitants de Courdinanche vinrent en cérémonie le haranguer; Voltaire porta la parole. La harangue finie, la cérémonie commença.

#### UN HABITANT DE COURDIMANCHE chaptes

Peuples fortunés de Courdimancke, Devant le curé que tout s'épanche; A le couronner qu'on se prépare, De pampre, en attendant la tiare. (On met one couronne sur la tête du curé.).

LE CHOSUR chante. (\*)

Que l'on doit être -Content d'avoir un prêtre :

Qui fait de si beaux vers!

Qu'on applaudisse Sans cesse à ses nouveaux airs,

A ses concerts.

Qu'à l'église il nous bénisse.

Qu'à table il nons rejouisse;

Que d'un triomplie si doux

Tous les curés soient jaloux!

Mène-t-on dans le monde une vie (\*\*)

Oui-soit-plus jolie

Qu'à Bellébat!

Ce curé nous enchante:

Lorsqu'à table il chante, On croirait être au sabbat.

Le démon poétique

## LA FÊTE DE BELLÉBAR.

424

Qui rend pâle, étique, Voltaire le rimeur, Rend la face Bien grasse A ce pasteur.

A ce joyeux curé Bellébat doit sa gloire, (\*)
Tous les buveurs on lui voit terrasser;
Mais il ne veut, pour prix de sa victoire,
Que le bou vin que Livry (\*\*) lait verser.

On vient, pour l'admirer, des quatre coins du monde; On quitte une brillaute cour:

Partout à sa saûté chacun boit à la ronde; Mais qui peut voir sa face rubiconde,

Yoit sans étonnement l'excès de notre amour.
Triomphez, grand Courdimanche,
Triomphez des plus grands cœurs:
Ce n'est qu'aux plus famenx buvenrs
Qu'il est permis de manger votre éclanche. (\*\*\*)
(Une nymphe lui présente un verre de vin.)

UN HABITANT chante.

Versez-lui de ce vin vieux; Silvie

Versez-lui de ce vin vicux;
Encore un coup je vous prie,
L'Amour vous en rendra deux.
Vénus permet qu'en ces beaux lieux
Bacchus préside;
Le curé de ce lieu joyeux
Est le druide:

(') Sur l'air: Au généreux Roland . etc.

(\*\*) Le marquis de Livry, premier maître d'hôtel du roj, qui était de la fêle.

(\*\*\*) Mets que le curé vantait beauco up.

Honneur, cent fois konneur.
A ce divin pasteur;
Le plaisir est son guide:
Que les curés d'alentour
Vienneut lui faire la cour.

Où trouver la grâce du comique, (\*) Un style noble et plaisant.

Et du grand et sublime tragique « Le récit tendre et touchant?

Voltaire a-t-il tout cela dans sa manche? Et lon lan Ja

> Ce n'est pas là. Qu'on trouve cela.

C'est chez le grand Courdimanche.

En fait de cette douce harmonie Qui charme et séduit les cœurs,

Des maîtres de France ou d'Italie

Qui doit passer pour vainqueurs?

Entre Miguel et Lulli le choix penche; Et lon lan la

> Ce n'est pas là Qu'on trouve cela,

C'est chez le grand Courdimanche.

Salut au curé de Courdinanche; Oh! que c'est un homme divin!

Sa ménagère est fraîche et blanche; Salut au curé de Conrdmanche:

Sûr d'une soif que rien n'étanche, Il viderait cest brocs de vin:

Salut au curé de Gourdimanche,

Oh! que c'est un homme divin! Du pain bis, une simple éclanche;

(\*) Sur l'air: Le pays de Cocagne, d'une comédie de La Grand

## LA FÊTE DE BELLÉBAT.

Salut au curé de Courdimanche Maigre ou gras, bécassine on tanche, Tout est bon dès qu'il a du vin. Salut au curé de Courdimanche; Oh! que c'est un homme divin!

Oh! que c'est un homme divin!

Des vers, il en a dans sa manche;

Salut au curé de Courdimanche;

Aucún repas ne se retrauche;

En s'éveillant il court au vin.

Salut au curé de Courdimanche;

Oh! que c'est un homme divin!

(La scène change et représente l'agonie du curé de Courdimanche: il paraît étendu sur un lit.)

#### CH OF UR.

Ah! notre curé
S'est bien échaudé,
Fesant sa lessive. (\*)
Ah! notre curé
Est presque enterré,
Pour s'être échaudé

## UN HABITANT.

Et du même chaudron (bis.)
La pauvre Bacarie
A brûlé son....
LE CORUR, l'interrompant.

Ah! notre curé, etc.

Quelques gens nous out dit Que le curé lui même Avait brûlé son....

Ah! notre curé, etc.

(\*) Illui était tombé sur les jambes une chaudière d'eau bouillante. On le suppose si incommodé qu'il est à l'extrémité.

Exhortation faite au curé de Courdinanche en son agonie. Curé de Courdimanche, et prêtre d'Apollon. Oue je vois sur ce lit étendu tout du long, Après avoir vingt aus, dans une paix profonde. Enterré, confessé, baptisé votre monde; Après tant d'oremus chantés si plaisamment, Après cent requiem entonnés si gaiment, Pour nous, je l'avoûrai, c'est une peine extrême, Qu'il nous faille anjourd'hui prier Dieu pour vous-même. Mais tont passe et tout meurt; tel est l'arrêt du sort: L'instaut où nous naissons est un pas vers la mort. (\*) Le petit père André n'est plus qu'un peu de cendre; Frère Fredon n'est plus: Diogène, Alexandre, César, le poëte Roi, La Fillon, Constantin, Abraham, Brioclié, tous ont même destin; Ce cocher si fameux à la cour, à la ville, Amour des beaux-esprits, père du vaudeville, Dont vous auriez été le très digne aumônier, Près Saint-Eustache encore est pleuré du quartier. Vons les suivrez bientôt : e'est donc ici, mon frère, Ou'il faut que vous songiez à votre grande affaire. Si vous aviez été toujours homme de bien, Un bon prêtre, un nigand, je ne vous dirais rien: Mais qui pent, entre nous. garder son innocence? Ouel curé n'a besoin d'un peu de pénitence? Combien en a-t-on vu jusqu'au pied des autels Porter un eœur pétri de penchants criminels; Dans ce tribunal même, où, par des lois sévères; Des fautes des mortels ils sont dépositaires, Convoiter les beautés qui vers eux s'accusaient, Et commettre la chose, alors qu'ils l'écoutaient! Combien n'en vit on pas, dans une sacristie, Conduire une dévote avec hypocrisie,

<sup>(\*)</sup> Chaque instant de la vic est un pas vers la mort.

Vers de CORNEILLE, dans Bérénice.

Et, sur un banc trop dur, travailler en ce lieu-A faire à son proch in des serviteurs de Dien! Je veux que de la chair le démon redoutable N'ait pu vous enchanter par son pouvoir aimable; Que, digne imitateur des saints du premier temps, Vous avez pu dompter la révolte des sens; Vous viviez en châtré; c'est un bonheur extrême: Mais ce n'est pas assez. curé, Dien vent qu'on l'aime. Avez-vons bien connu cette ardente ferveur, Ce goût, ce sentiment, cette ivresse du cœur, La charité, mon fils? le chrétien vit par elle: Qui ne sait point aimer n'a qu'un cœur infidèle; La charité fait tout : vons possédez en vain Les mœurs de nos prélats, l'esprit d'un capucin, D'un cordelier nerveux la timide innocence, La science d'un carme avec sa continence, Des fils de Loyola toutel'Immilité; Vous ne serez chrétien que par la charité.

Commencez done. curé, par un effort suprême;
Pour mieux savoir aimer, haissez-vous vous-même.
Avonez humblement, en pénitent soumis,
Tousles petits péchés que vous avez conimis;
Vos jeux, vos passe temps, vos plaisirs et vos peines,
Olivette, Amauri (\*). vos amours et vos haines;
Combien de muids de vin vons vidiez dans un an;
Si Brunelle avec vous a dormi bien souvent.

Après que vous aurez aux yeux de l'assemblée Étalé les péchés dont votre âme est troublée, Avant que de partir, il faudra prudemment. Dicter vos volontés et faire un testament. Bellébat perd en vous ses plaisirs et sa gloire:

<sup>(\*)</sup> Allusions à des anecdotes particulières de la vie du curé.

Il lui faut un poëte et des chansons à boire, Il ne peut s'en passer: vous devez parmi nous Choisir un successeur qui soit digne de vous. Il sera votre onvrage, et vous pourrez le faire De votre esprit charmant unique légataire. Tel Élie autrefois, loin des profanes yeux. Dans un char de lumière emporté dans les cieux, Avant que de partir pour ce rare voyage, Consolait Élisé qui lui servait de page; Et, dans un testament, qu'on n'a point par écrit, Avec un vieux pourpoint lui laissa son esprit. Afin de soulager votre mémoire usée, Nous ferons en chansons une peinture aisée De cent petits péchés que peut faire un pasteur; Et que vous n'auriez pu nous réciter par cœur.

#### LES HABITANTS DE BELLÉBAT chautent,

## AIR du Confiteor.

Vous prenez done congé de nous; En vérité, c'est grand dommage: Mon cher curé disposez vous A franchir galment ce passage. Hé quoi, vous résistez encor! Dites votre Confiteor.

Lorsque vous aimâtes Margot; Vous u'éticz pas encor sous-diacre; Un beau jour de Quisimodo, Avec elle montant en fiacre... Vous en souviendrait-il encor? Dites votre Confiteor.

Nous vous avons vu pour Catin Abandonner souvent l'office; Vous n'êtes pas, pour le certain, Chû dans le fond du précipice;

## LA FÊTE DE BELLÉBAT:

43.

Mais, parblen. vous étiez au bord: Dites votre Confiteor.

Vos sens, de Brunelle enchantés, La fétaient mieux que le dimanche. Sous le linge elle a des beautés. Quoiqu'elle ne soit pas trop blanche, Et qu'elle ait quelque taic encor:\_ Dites votre Confileor.

Yous avez renversé sur eu
Plus de vingt tonneaux par année;
Tout Gourdimanche est convainen
Que l'omo fut plus renversée.
Pour les muidsade vin passe encor:
Dites votre Confiteor.

N'étes-vous pas demeuré court Dans vos rendez-vous, comme en chaire? Vous avez tout l'air d'un Sancourt, De grands traits à la condelière; Mais tout ce qui luit n'est pas or. Dites votre Confleor.

Elève, et quelquefois rival. De l'abbé de Pure et d'Horace, Du fond du confessionnal, Quand vous grimpez sur le Parnasse, Yous vous croyez sur le 1 habor: Dites votre Confiteor.

Si les Amanris ont vould a Troubler votre innocente flamme, Et s'ils vous ont un pen batta, C'est pour le salut de votre âme; C'est pour vous de grâce un trésor; Dites votre Consiteor. Après la confession, LE BEDEAU chante.

Gardez tous un silence extrême. Le curé se dispose à vous parler lui-même : Pour donner plus d'éclat à ses ordres dernière. Il a fait assembler ici les marguilliers.

> Écontez bien comme l'on sont e : Du carillon tout Bellébat résonne:

Il tonsse il crache, écoutez bien ; -De ce qu'il dit ne perdez jamais rien.

LE CURÉ chante d'un ton entrecoupé,

A Courdinanche, avec honneur, J'ai fait mon devoir de pastour; J'ai su boire, chanter et plaire. Tontes mes brebis contenter:

Mon successeur sera Voltaire.

Pour mieux me faire regretter. LE BEDEAU, chante.

Que de tous côtés on entende Le beau nom de Voltaire, et qu'il soit célébré. Est-il pour nons une gloire plus grande? L'auteur d'OEdipe est devenu curé.

LE CHOEUR.

Que de tous côtés on entende, etc.

LE BEDBAU. Qu'avec plaisir Bellébat reconnaisse

( à Voltaire. )

De ce curé le digne successeur; Il faut toujours das la paroisse Un grand poëte avec un grand buvenr.

> One l'on bénisse Le choix propice Qui du pasteur Vous fait coadjuteur.

LE CHOEUR.

Que de tous côtés on entende

## LA FÊTE DE BELLÉBAT.

452

Le beau nom de Voltaire, et qu'il soit célébré, etc.

de lauriers, et l'installe en chantant, Pour prix du bonheur extrême Que nous goûtous dans ces lieux, Et qu'on ne doit qu'à toi-même, Reçois ce don précieux;

Je te le donne, .

En attendant encor mieux Ou'une couronne.

LES HABITANTS DE BELLEBAT chantent.

Dans cet anguste jour, Reçois cette couronne Par les mains de l'amour:

Notre cœur te la donne,

Et zon, zon, zon, etc. Tu connais le devoir

Où cet honneur t'engage; Par un double pouvoir

Mérite notre hommage, Et zon, zon, zon, etc.

(On aunonce au coadjuteur ses devoirs.)

Du poste où l'on t'introduit Connais bien toutes les charges;

Il faut des épaules larges, Grand'soif, et bon appétit.

(Ou répète.)

Du poste, etc. (On fait le panégyrique du curé, comme s'il était mort.) UN CORYPHÉE, chante.

> Hélas! notre pauvre saint, Que Dieu veuille avoir son âme! Pain, vin, jambon, fille ou femme, Tout lui passait par la main.

> > LE CHOEUR répète.

Hélas! etc.

LE CORTPHÉE.

Il eût cru taxer les dienx D'une puissance bornée, Si jamais pourl'autre année Il eût gardé de vin vieux.

LE CHOEUR.

Il eût cru, etc.

LE CORTPHÉE.

Tout Courdimanche en discord Menaçait d'un grand tapage; Il enivra le village,

A l'instant tout fut d'accord.

Tout Courdinanche, etc.

Quand l'orage était bien fort, Pour détourner le tonnerre, Un autre cût dit son bréviaire; Lui courait au vin d'abord.

LE CHOEUR.

Quand l'orage, etc.

LE CORYPHÉE.
Bon homme, ami du prochain,
Ennemi de l'abstinence,
S'il prêchait la pénitence,
C'était un verie à la main.
LE CROUR.

Bon homme . etc.

DEUX JEUNES FILLES chantent, Que nos prairies Seront fleuries! Les jeux, l'amour, Suivent Voltaire en ce jour;

Déjà nos mères Sont moins sévères;

### LA FÊTE DE BELLÉBAT.

434

On dit qu'on peut faire Un mari cocu. Heureuse terre! C'est à Voltaire

Que tout est dû.

Que nos prairies, etc.

L'amour lui doit

Les honneurs qu'il reçoit : Un cœur sauvage

Par lui s'adoucit;

Fille trop sage Pour lui s'attendrit.

LE CHOEUR.

Que nos prairies, etc. ( Remerciment de VOLTAIRE au curé.)

Curé, dans qui l'on voitles talents et les traits,

La gaîté, la donceur et la soif éternelle Du curé de Meudon, qu'on nommait Rabelais,

Dont la mémoire est immortelle,

Vous avez daigné me donner \*
Vos talents, votre esprit, ces dons d'un dieu propice;

C'est le plus charmant bénéfice

Que vous ayez à résigner. Puisse votre carrière être encor longue et belle! Vous formerez en moi votre henreux successeur:

Je serai dans ces lieux votre coadjuteur, Partout, hors auprès de Brunelle.

LE CHOEUR.

Honneur et cent fois honneur A notre coadjuteur!

( à monseigneur le comte de Clermont. )

Viens, parais, jeune prince, et qu'on te reconnaisse Pour le coq de notre paroisse;

Que ton frère, à sou gré, soit le digne pasteur

De tous les penples de la France; Qu'on chante, si l'on veut, sa vertu, sa prudence: Toi seul dans Belléhat rempliras nos désirs: Ou pent partout ailleurs edébrer sa justice; Nons ne voulons iei chanter que nos plaisirs; Qui pourrait mieux que toi commencer cet office ? (à M. de Billy, son gouverneur.)

Billy, nouveau Mentor bien plus sage qu'austère

De ce Télémaque nouveau, Si, pour éclairer sa carrière,

Ta main de la raison nons montre le flambeau, Le flambeau de l'amour s'allume pour lui plaire: Loin d'éteindre ses feux, ose en brûler encor; Et que jamais surtout quelque nymphe jolie,

Ne renvoie à La Peyronie Le Télémaque et le Mentor. ( au seigneu de Bellélat.) Duelry, maître de la maison, Vous êtes franc, vrai, sans façon, Très peu complimenteur, et je vous en révère.

La louange à vos yeux n'eut jamais rien de doux; Allez, ne craignez rien des transports de ma lyre; Je yous estimerai, mais sans vous en rien dire:

C'est comme il faut vivre avec vous.

(à M. de Moutcheans.). Continuez, monsieur: avec l'hicureux talent D'être plaisant et froid, sans être froid plaisant. De divertir souvent, et de ne jamais rire,

Vous savez railler sans médire, Et vous possédez l'art charmant De ne jamais fâcher, de toujours contredire. ( à madame de Montchesne. )

Vous, aimable moitié de ce grand disputeur, Vous, qui pensez toujours bien plus que vous n'en dites; Vous, de qui l'on estime et l'esprit et le cour, Lorsque vous ne songez qu'à eacher leu rs mérites, Jouissez du plaisir d'avoir tonjonrs dompté Les contradictions dont son esprit abond e; Car ce n'est que pour vous qu'il a tonjours été De l'avis du reste du monde.

(à madame la marquise de Prie.)

De Prie, objet aimable, et rare assurément, Que vous passez d'un vol rapide

Du grave à l'enjoué, du frivole au solide!

Que vous unissez plaisamment L'esprit d'un philosophe et celui d'un enfant! J'accepte les lauriers que votre main me donne: Mais ne peut on tenir de vous qu'une couronne? Vous connaissez Alain, ce poète fameux,

Qui s'endormit un jour au palais de sa reine:

Il en recut un baiser amoureux; Mais il dormait, et la faveur fut vaine.

Vous me pourriez payer d'un prix beaucoup plus doux: Et si votre bonche vermeille

Doit quelque chose aux vers que je chante pour vous.

N'attendez pas que je sommeille.

(à M de Baye, frère de madame de Prie-)

Vous êtes, cher de Baye, au printemps de votre âge. Vous promettez beaucoup, vous tiendrez davantage Surtout n'ayez jamais d'humeur;

Surtout n'ayez jamais d'humeur; Vous plairez quand vous voudrez plaire: D'ailleurs imitez votre frère:

Mais, hélas! qui pourrait imiter votre sœur ?

Vous avez, jeune La Fenillade, Ce don charmant que jadis eut Saucourt,

Ce don qui toujours persuade, Et qui plaît surtout à la cour.

Gardez qu'un jour on ne vous plaigne D'avoir su mal user d'un talent si parfait; N'allez pas devenir un méchant eabaret Portant une si belle enseigne.

(à M. de Bonneval.)

Etvous, , cher Bouneval, que vous êtes heureux! Vous écrivez souvent sous l'aimable de Prie, Et vous avez des vers le talent gracieux; Ainsi diversement vous passez votre vie

A parler la langue des dicux,
Partagez avec moi ce brin de ma couronne;
De Prie, aux yeux de tous, m'a pro mis encor mieux.
Alt! si ce mieux venait, je jure par les cicux
De ne le partager jamais avec personne.

(à M. le président Hénault.)
Hainault, aimé de tont le monde,
Vous enchantez égalcment
Le philosophe, l'ignoraut,
Le galaut à perruque blonde,
Le eitoyen, le courtisan:

En Apollon vous êtes mon confrère. Grand maître en l'art d'aimer, bien plus en l'art de plaire; Vif sans emportement, complaisant sans fadeur, Homme d'esprit sans être auteur,

Vous présidez à cette fête ; Vous avez tout l'honneur de cet aimable jour. Mes lauriers étaient faits pour ceindre votre tête ; Mais vous n'en recevez que des maius de l'amour. (à MM. le marquis et l'abbé de Livry.)

Plus on conuaît Livry, plus il est agréable: Il donne des plaisirs, et toujours il en prend; llest le dieu du lit et celui de la table. Son frère (\*), en tapinois, en fait bien tout autant;

Et sans perdre de sa prudence, Lorsque avec des buveurs il se trouve engagé,

(\*) L'abbé de Livry , ambassadeur en Portugal , en Espague et en Pologne. 37 \*

### LA FÊTE DE BELLÉBAT.

Il soutient mieux que le clergé Les libertés de l'Église de France.

4:8

( à M. Delaistre. )

Doux, sage, ingénieux, agréable Delaistre, Vous avez gagné mon cœu r

Dès que j'ai pu vous connaître.

Mon estime envers vous à l'instant va paraître; Je vous fais mon enfant de chœur.

( a madame de Montchesne.) (')
Toi, Montchesne, discrète et sage
Accepte-moi pour directeur;

Que ton mari soit bedeau de village; Que de Bay soit earillonneur,

Et Duchy marguillier d'honneur. Le président sera vicaire;

Livry des pains bénits sera dépositaire. Que l'abbé préside au lutrin.

Et qu'il ait même encor l'emploi de sacristain.

Venez, Béquet, venez; soyez ma ménagère: Songez surtout à vous bien acquitter Des fouctions d'une charge si belle;

Et puissions-nous l'un et l'autre imiter, Moi, le curé; vous, la jeune Brunelle!

LE CHOEUR chante.

Chantons tous la chambrière De notre coadjinteur; Elle aura beaucoup à faire Pour engraiser son pasteur. Hautle pied, bonne ménagère; Hautle pied, coadjuteur.

LE COADJUTEUR chante.

Tu parais dans le bel âge, Vive, aimable et sans humeur;

(\*) Les quatorze vers qui suivent manquent à l'édition de Kehl et à toutes celles qui l'ont précédée. ( Note des éditeurs. ) Viens gouverner mon ménage, Et ma paroisse, et mon cœur. Haut le eul, belle ménagère; Haut le eul, coadjuteur.

L'évêque le plus austère, S'il visitait mon réduit, Cache-toi, ma ménagère, Car il te prendrait pour lui. Haut le pied, bonne ménagère; Tu peux paraître anjourd lmi.

LE CHOEUR chaute.
Honneur au dieu de Cythère,
Et gloire au divin Bacchus;
Honneur et gloire à Voltaire,
Héritier de leurs vertus.
Haut le pied, bonne ménagère;
Que de biens sont attendus!

Des jenx l'escorte légère, Sous ce digne successeur, De la raison trop austère Délivrera notre eccur. Haut le pied, bonne ménagère; Célébrez votre bonheur.

Raison, dont la voix murmure Contre nos tendres sonhaits, Par une triste penture Des cœurs tu doubles la paix. Ils peiguent d'après nature; Nous aimons mieux leurs portraits.

FIN DE LA FÊTE DE BELLÉBAT.

# L'HÔTE

## ET L'HÔTESSE,

DIVERTISSEMENT.

1776.

# **LETTRES**

# A M. DE CROMOT,

Surintendant des finances de Monsigua, frère du roi, qui avait demandé à M. de Voltaire un petit divertissement pour la fete que Monsigua a donnée à la reine, à Brunoi, cu.1776.

# LETTRE PREMIÈRE,

Ferney, 20 septembre 1776.

# Monsieur,

En me donnant la plus agréable commission dont oa pût jamais m'honorer, vous avez oublic une petite bagatelle; c'est que j'ai quatre-vingt-deux ans passés. Vous êtes comme le dieu des jansénistes, qui donnaît des commandements impossibles à exécuter; et, pour mieux-ressembler à ce dieu-là, vous me manquez pas de m'avertir qu'on n'aura que quinze jours pour se préparer; de sorte qu'il arrivera que la reine aura soupé ayant que je puisse recevoir votre réponse à ma lettre.

Malgre le temps qui presse, il faut, monsieur, que je

yous consulte sur l'idée qui me vient.

Il y a une fête fort célèbre à Vienne, qui est celle de l'Hôte et de l'Hôtese: l'empereur est l'hôte, l'impératice est l'hôteses: ils repoivent tous les voyageurs qui viennent souper et coucher chezeux, et donnent un bon repas à table d'hôte. Tous les voyageurs sont habillés à l'ancienne mede de leurs pays; chacun fait de son miex pour cajoler respectueusement l'hôtesse; après quoi tous dansent ensemble. Il y a juste soixante ans que cette fête n'a pas été célébrée à Vienne; Monsieur voudrait-il la donner à Brunoi?

Les voyageurs pourraient rencontrer des aventures:

les uns feraient des vers pour la reine; les autres chanteraient quelques airs italiens; il y aurait des querelles, des rendez-vous manqués, des plaisanteries de toute espèce.

Un pareil divertissement est, ce me semble, d'autant plus commode, que chaque acteur peut inventer luimême son rôle, et l'accourcir ou l'allonger comme il

voudra.

Je vous répète, monsieur, qu'il me paraît impossible de préparer un ouvrage en forme pour le peu de temps que vous me donnez; mais voic ce que j'unagine: je vais faire une petite esquisse du ballet de l'Hôte et de l'Hôtesse; je vous enverrai des vers aussi mauvais que j'en fesais autrefois; vous me paraissez avoir beaucoup de goût, vous les corrigerez, vous les placerez, vous verrez, quad deceat, quidnon.

Je ferai partir, dans trois ou quatre jours, cette détestable esquisse dont vous ferez très aisément un joli tableau; quand un homme d'esprit donne une fête, c'est

à lui à mettre tout en place.

Vous pourriez, à tout hasard, monsieur, m'envoyer vos idées et vos ordres; mais je vous avertis qu'il y a cent vingt lieus de Brunoi à l'erney. Je vous demande le plus profond secret, parce qu'il n'est pas bien sur que dans quarre fours je ne demande l'extrême\_ouction, au lieu de travailler à un ballet.

J'ai l'houneur d'être avec respect et une envie, probablement inutile, de vous plaire, etc.

## LETTRE II.

Ferney , 22 septembre 1776.

Si vous approuvez, monsieur, l'idéedu divertissement que je vous propose, il vous sera très aisé d'y mottre tous les agréments et toutes les convenances dont il est susceptible; vous verrez que le canevas peut être étendu ou resserré à volonté. Je ne crois pas que cette fête exige de grandes dépenses, et qu'elle soit d'une difficile execution. Jesens bien, monsieur, que je vous ai mal servi; mais j'ài déjà eu l'honneur de vous dire qu'd y a bien des années que je suis au monde, et je n'ai pas mis vingt-quatre heures à vous obéir. Si je n'ai pas reuroutré votre goût, je vous prie de me pardonuer: je ne crois pas qu'il y ait de cuisinier en Frauce qui puisse faire un bon souper à cent vingt lieues des cenviess. Je suis d'ailleurs un cuisinier qui n'a plus ni sel ni sauce; je n'avais que l'envieextrême de mériter la confiance dont vous m'honoriez : or cela ne suffit pas pour que Mossicua fiase bonne chère. Permettez-moi seulement de vous demander le secret, de peurque mon menu ne soit décrié dans la bonne compaguie.

J'ai l'honneur d'être, etc.

#### LETTRE III.

Ferney, 10 octobre 1776.

Lors de prendre, monsieur, la liberté de vous envoyer de cent vingt lieues l'esquisse d'une sete pour un palais et des jardins que je ne connais pas, je devais vous écrire, Si vous voulez voir un beau saut "faites le. Vous me faites voir que vous savez admirablement profiter des temps, des lieux, et des personnes: votre disposition est charmante; tout est varié et brillant.

Si vous voulez de mauvais vers et de plates chansons pour vos personnages, en voila; mais je vous supplie, mossieur, de ne pas déceler un pauvre vieillard de quatre vingt-deux ans passés, três malade, qui meurt en fesant des chansons, Il. n'y a point de ridicule quand on vous sert, mais c'en est un très grand de vous servir si mal.

Baucis et Philémon, s'adressant au roi et à la reine, ou à Monsieur et à Madame.

Baucis et Philémon sont votre heureux modèle; Ils s'ainaient, ils étaient tons deux Aussi tradres que générenx. Que fit le ciel pour le priz de leur zèle? A quels heureux destins étaientils réservés? Le ciel leur accord a les dons que vous avez.

Les Bohémiens chantent au roi et à la reine.

Autrefois dans ces retraites,
Nous disions à contre-temps
La bonne aventure aux passants;
Mais c'est vous qui la faites.
Nous étions les interprètes
Du bonheur qu'on peut goûter:
Nous n'osons plus le chanter;
Car c'est vous qui le faites.

A Monsieur et à Madame, qui veulent se faire dire leur bonne aventure; une Bohémienne regarde dans leur main.

Ma belle dame,
Mon beau monsieur,
Je lis dans votre âme;
Je vous sais par cœur.
La belle nature
Forma votre humeur;
De vos frères de bonheur
Est votre bonne aventure.

Pour monseigneur et madame comtesse d'Artois.

Je vous en dirai tout autant.
Pour vous, mon prince, allez toujours galment,
Galment, gaiment.
Vous plairez toujours, je vous jure;
Et je vous prédirai souvent
Une boune aventure.

Le chevalier de la reine peut chanter ou réciter:

Jadis de Bradamante on me vit chevalier ; On la croyait alors une beauté parfaite ;

Et moi, très fidèle guerrier,

Je la quittai pour Antoinette. Ce nom n'est pas, dit-on, trop beurcux pour les vers.

Mais il le sera pour l'histoire: Il est cher à la France, il l'est à l'univers;

Il est cher à la France, il l'est à l'univers; Sitôt qu'on le prononce, il appelle à la gloire Les plus brillants esprits et les plus fiers vainqueurs.

Quand on est gravé dans les cœurs, On l'est dans l'avenir au temple de Mémoire.

On peut écrire au dessus du buste de la reine:

Amours, grâces, plaisirs, pos fêtes vous admettent. Regardez ce portrait, vous pouvez l'adorer; Un moment devant lui vous pouvez folâtrer: Les vertus vous le permettent.

Je soupconne toujours que mes sottises arriveront trop tard. Vous êtes aussi le premier qui ait commandé son souper si loin de chez soi: votre souper sera excellent sans que je m'en mêle. Je suis trop heureux que cette aventure m'ait procuré l'honneur d'êtreen quelque relation avec un homme de votre mérite.

Je suis, etc.

# L'HÔTE ET L'HÔTESSE,

DIVERTISSEMENT.

Au fond d'un salon très hien décoré, on voit les apprêts d'un festin.

La symphonie commence, et L'ORDONNATEUR chante:

Allons, enfants, à qui mieux mieux; Jennes garçons, jeunes fillettes, Dépêchez, préparez ces lieux; Trémoussez-vous. paresseux que vous êtes. Mettez moi cela

> Là; Rendez ce buffet

Net; Songez bien à ce que vous faites, Allons, enfants, etc.

Allons, enfants, etc. Il fant que tous les eurieux Soient bien traités dans nos guinguettes.

Mettez-moi cela Là:

Rendez ee buffet Net.

Que tous les étrangers soient reçus poliment, Chevaliers, éeuyers, jeunes, vieux, femme, fille; Que d'auprès de notre famille

Jamais aucun mortel ne sorte mécontent.

### LE MAÎTRE D'HÔTEL de l'hôtellerie.

C'est bien dit. Le maître et la maitresse de la maison ne cessent de me recommander d'être bien honnête, bien privenant, bien empressé; mais comment être honnête une journée, toute entière? rien n'est plus insupportable. On est accablé de gens qui, parce qu'ils n'ont rien à faire, croient que je n'ai rien à faire aussi qu'à amuser leur oisiveté. Ils s'imaginent que je suis fait pour leur plaire du soir au maîtn. Ils out out dire que nous aurons ici une voyageuse qui passe tout son temps à gagner les cœurs, et à qui cela ne coûte aucune peine. On account pour la voir de tous ls coinsdu monde. Écoutez, garçous de l'hôtellerie, la foule est trop grande; ne laissez entrer que ceux qui viendront deux à deux; que cet ordre soit crié à son de trompe à toutes les portes.

#### MUSIOUE.

Chacun et chacune :
Entrez deux à deux :
C'est un nombre heureux;
Un ticrs importune.
Voyager seul est ennnyeux.
Soit blonde, soit brune,
Entrez deux à deux :

C'est un nombre heureux.

Ah! cela réussit; ily a moins de foule. Voyons qui sont les curieux qui se présentent. Voilà d'abord deux personnes qui me paraissent yenir de bien loin.

(Ces deux personnages qui entrent les premiers sont vêtus à la chinoise, coiffés d'un petit bonnet à houppes rouges; ilsse courbent jusqu'à terre, et font des génullexions.)

### LE MAÎTRE D'HÔTEL.

Ces gens-là sont d'une civilité à faire enrager.
(Il leur rend leurs révérences.)

Messieurs, peut-on, sans manquer au respect qu'on-

## LE CHINOIS.

### Chi hom ham hi tu su.

LE MAÎTRE D'HÔTEL.

Ah! ce sont des Chinois ; ils seront bien attrapés. Il est vrai qu'ils verront notre belle voyageuse, mais ils nel'eutendront pas... Mettez-vous là, monsieur et madame.

(Il y a une ottomane qui règne le long de la salle; le Chinois et la Chinoise s'y accroupissent. Un Tartare et une Tartare paraissent sans saluer personne ; ils ont un are en main et un carquois sur l'épaule ; ils se couchent auprès des Chinois.) LE MAÎTRE D'HÔTEL.

Ceux ci ne sont pas si grands feseurs de révérences Messieurs les Tartares, pourquoi êtes-vous armés? Venezvous enlever notre voyageuse? Nous la défendrions contre toute la Tartarie, entendez-vous?

LE TARTARE.

Freik krank roc, roc krank freik.

LE MAÎTRE D'HÔTEL.

J'entends; vous le vondriez bien, mais vons ne l'osez pas. Ah! voici deux Lapons: comment ceux-là peuventils venir deux à deux? Il me semble que, si j'étais Lapon, mon premier soin serait de ne me jamais trouver avec une Lapone.... Allons, passez là, pauvres gens.

(Ils sc placent à côté des Tartares.) Ah! voici de l'autre côté des gens de connaissance, des Espagnols, des Allemands, des Italiens; c'est une consolation.

(Un Espagnol et une Espagnole, un Allemand et une Allemande, un Italien et une Italienne, paraissent sur la scène à la fois. L'Espignol, vêtu à la mode antique, salue la reine en disant:)

Respecto y silencio. (L'Allemand dit:)

Sihe the liebe Tochter von unserigen Kaisaren. (L'Italienne dit:)

Questi parlano, e noi cantiamo.

(Elle chante:)

Qui regna il vero amore.

Non è tiranno,

Non fa inganno, Non tormenta il cuore.

Pura fiamma s'accende,

Non arde, ma risplende.

Qui regna il vero amore.

Non tormenta il cuore.

(Les Asiatiques et les Européans se prennent par la main et dansent: lefond de la salle s'ouvre; une troupe de danseurs de l'Opéra parât; un chanteur est à la tête, et chante ce couplet;)

Quoi! l'on danse en ces lieux, et nous n'en sommes pas! Nous dont la danse est l'apanage! Le plaisir conduit tous nos pas.

Je vois des étrangers, dans ces heureux climats,

Courir aux fêtes de village.

Partageons, surpassons leurs jeux; C'est au peuple le plus heureux

A danser dayantage.

Le menuet est sur son déclin :

Hélas! nous avons vu la fin De la courante et de la sarabande;

Rous pouvon s célébrer de plus nobles attraits :

Aimons, adorons à jamais

La divinc allemande. (Tous les personnages ensemble:)

Aimons, adorous à jamais

La divine allemande.

GRAND BALLET.

(Après ce divertissement, on passe dans un bosquet illumiué. L'ordannateur demande au guide des étrangers, on à celui qui représente l'hôte, dans quel pas tous ces voyageurs comptent aller.... Celui-ci répond:)

Monsieur, ces messieurs et ces dames, tant Chinois que

Tartares. Lapons, Espagnols ou Allemands, courent le monde depuis long-temps pour trouver le palais de la Félicité. Des gens malins leur ont prédit qu'ils courraient toute leur vie. C'est ici qu'habitent les genies des quatre éléments: Gnomes, Salamandras, Ondins et Sylphes Si le bonheur habite quelque part, on peut s'en informer à eux.

(Entrée des quatre espèces de Génies qui président aux éléments. Après la dause, Démoconcon, le souverain des Génies, chaute:)

> Vous cherchez le parfait bonheur; C'est une parfaite chimère. Il est toujours bon qu'on l'espère, C'est bien assez pour votre cœur.

On court après, il prend la fuite; Il vous échappe tous les jours. A la chasse et dans les amours Le plaisir est dans la poursuite.

Mortels, si la félicité N'est pas toujours votre partage, En ce lieu, du monde écarté, Contemplez du moins son image.

Vous voyez l'aimable assemblage De la vertu, de la beauté; L'esprit, la grâce, la gaîté; Et tout cela dans le bel âge.

Quiconque en aurait tout autant, Et qui même serait sensible, N'aurait pas tout le bien possible; Mais il devrait être content.

(Le temple du Bonheur parfait est dans le fond , mais il n'y a point de porte.)

# L'HOTE ET L'HOTESSE.

452

L'ORDONNATEUR, aux danseurs.

Messieurs, qui courez par tout le monde pour chercher le bonheur parfait, il est dans ce temple; mais il faut l'escalader; on n'arrive pas au bonheur sans peine.

(Les danseurs escaladent le temple au son d'une symphonie bruyante; le temple tombe, et il en part un feu d'artifice.)

PIN DE L'HÔTE ET L'HÔTESSE.

# JULES CÉSAR,

TRAGÉDIE EN TROIS ACTES,

DE SHAKESPEARE.

# AVERTISSEMENT

# DES ÉDITEURS DE L'ÉDITION DE KEHL.

Ox a cru devoir joindre au théâtre les deux pièces suivantes, quoiqu elles ne soient que de simples traductions.

On pourra comparer la Mort de César de Shakespeare avec la tragéthe de M. de Voltaire, et juger si l'art tragéque a fait, ou non, des progrès depuis le siècle d'Élisabeth. On verra aussi ce que l'un et l'autre ont cru devoir emprunter de Plutarque, etsi M. de Voltaire doit autant à Shakespeare qu'on l'a prétendu.

L'Héraclius espagnol suffit pour donner une idée de la différence qui existe entre le théàrre espagnol et celui de Shakespeare. C'est la même irrégularité, le même mélauge des situations les plus tragiques et des bouffoneries les plus grossières; mais il y a plus de passion dans le théàtre aughsis, et plus de graudeur dans celui des Espagnols; plus d'extravagance dans Calderon et Vega, plus d'horreurs dégoûtantes dans Shakespeare.

M. de Voltaire a combattu, pendant les vingt dernières anuées de sa vie, coutre la manie de quelques gens de lettres qui, ayant appris de lui à connaître les beautés de ces théâtres grossiers, ont cru devoir y louer presque tout, et ont imaginé une nouvelle poétique qui, s'ils avaient pu être éaoutés, aurait absolument replongé l'art tragique dans le chaos.

# AVERTISSEMENT

## DU TRADUCTEUR.

A YANT entendu souvent comparer Corneille et Shakespeare, j'ai cru convenable de faire voir la manière différente qu'ils emploient l'un et l'autre dans les sujets qui peuvent avoir quelque ressemblance; jai choisi les premiers actes de la Mort de César, où l'on voit une conspiration comme dans Cinna, et dans lesquels il ne s'agit que d'une conspiration jusqu'à la fin du troisième acte. Le lecteur pourra aisément comparer les pensées, le style et le jugement de Shakespeare, avec les pensées, le style et le jugement de Corneille. C'est aux leuteurs de toutes les nations de prononcer entre l'un et l'autre. Un Français et un Anglais seraient peut-être suspects de quelque partialité. Pour bien instruire ce procès, il a fallu faire une traduction exacte. On a mis en prose ce qui est en prose dans la tragédie de Shakespeare; on a rendu en vers blanes ce qui est en vers blanes, et presque toujours vers pour vers : ce qui est familier et bas est traduit avec familiarité et avec bassesse. On a tâché de s'elever avec l'auteur quand il s'élève; et lorsqu'il est enflé et guindé, on a cu soin de ne l'être ni plus ni moins que lui.

On peut traduire un poëte en exprimant seulement le fond de ses pensees; mais, pour le bien faire connaître, pour donner une idée juste de sa langue, il faut traduire non-seulement ses pensées, mais tous les accessoires. Si le poëte a employé une métaphore, il ne faut pas lui substituer une autre métaphore; s'il se sert d'un mot qui soit has dans sa langue, on doit le rendre par un mot qui soit has dans la nôtre. C'est un tableau dont il faut copier exactement l'ordonnance, les attitudes, le coleris, les défauts et les beautés, sans quoi vous donnezvetre ouvrage pour le sien.

Nous avons en français des imitations, des esquisses, des extraits de Shakespeare, mais aucune traduction: on a voulu apparemment ménager notre délicatese. Par exemple, dans la traduction du Maure de Venise, Yago, au commeucement de la pièce, vient avertir le sénateur Brabantio que le Maure a enlevé sa fille. L'auteurfrancais fait parler ainsi Yago à la francaise:

"Je dis, monsieur, que vous êtes trabi, et que le » Maure est actuellement possesseur des charmes de » votre fille ».

Mais voici comme Yago s'exprime dans l'original an glais:

« Tête et sang, monsieur, vous êtes un de ceux qui » ne serviraient pas Dieu si le diable vous le comman» dait: parce que nous venous vous rendre service, vous » nous traitez de ruffiens. Vous avez une fille couverte » par un cheval de Barbarie; vous aurez des petits-fils » qui henniront, des chevaux de course pour consins» germains, et des chevaux de manége pour beaux-frè » res.

# LE SÉNATEUR.

» Qui es-tu, misérable profane?

## YAGO.

» Je suis, monsieur, un homme qui vient vous dire » que le Maure et votre fille font maintenant la bête à » deux dos.

## LE SÉNATEUR.

# » Tu es un coquin, etc. »

Je ne dis pas que le fraducteur ait mal fait d'éparguer à nos yeux la lecture de ce morceau je dis sculcment qu'il n'a pas fait counaitre Shakespeare, et qu'on ne peut deviner quel est le génie de cet auteur, celui de son temps, celoi de sa laugue, par les imitations qu'on nous en a douncés sous le nom de traduction. Il n'y a pas six ligues de suite dans le Jules César français qui se trouvent dans le César anglais. La traduction qu'on donne ici de ce César est la plus fidèle qu'on ait jamais faite en notre langue d'un poête ancien ou etranger. On trouve, à la vérité, dans l'original quelques mots qui ue peuvent se rendre littéralement en français, de même que nous en avons que les Anglais ne peuvent traduire; mais ils sont en très petit nombre.

Je n'ai qu'un mot à ajouter, c'est que les vers blancs ne coltrent que la peine de les dicter; cela n'est pas plus difficile à faire qu'une lettre. Si on s'avise de faire des tragédies en vers blancs, et deles jouer sur notre théàtre, la tragédie est perdue. Dès que vous êtez la difficulté, yous betz le mérite.

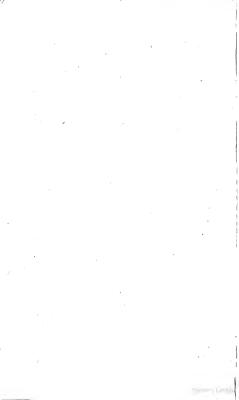

# JULES CÉSAR,

TRAGÉDIE.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE PREMIÈRE. (\*)

#### FLAVIUS.

Hoas d'ici: àla maison; retournez elez vous, fainéauls: est-ce aujourd'hui jour de fête? ne savez-vous pas, vous qui êtes des ouvriers, que vous ne devez pas vous promener dans les rues un jour ouvrable saus les marques de votre profession(\*\*)? Parle, toi, quel est ton métier?

L'HOMME DU PEUPLE.

Eh! mais, monsieur, je suis char pentier.

## MARULLUS.

Où est ton tablier de euir? où est ta règle? pourquoi portes-tu ton bel habit? (en s'adressant à un autre.) Et toi, de quel métier es-tu?

## L'HOMME DU PEUPLE.

En vérité.... pour ce qui regarde les bons ouvriers.... je suis.... comme qui dirait, un savetier.

(\*) Il y a trente-huit acteurs dans cette pièce, sans compter les assistants. Les trois premiers actes sepassent à Rome. Le quatrième et le cinquième se passent à Modène et en Gréce. La première acène représente des rues de Rome. Une foule de peuple est sur lethéaire. Deux tribnus, Marulluse I Plavius leur parlent. Cette première seè ne est en prose.

("') C'était alors la contume en Angleterre.

MARULLUS.

Mais, dis-moi, quel est ton métier, te dis-je? réponds

L'HOMME DU PEUPLE.

Mon métier, monsieur? mais j'espère que je penx l'exercer en bonne conscieuce. Mon métier est, monsieur, raccommodeur d'âmes. (\*)

MARULBUS.

Quel métier, faquin, quel métier, te dis-je, vilain salope?

L'HOMME DU PEUPLE.

Eh, monsieur! ne vous mettez pas hors de vous; je pourrais vous raccommoder.

FLAVIUS,

Qu'appelles-tu, me raccommoder? que veux-tu dire par la?

L'HOMME DU PEUPLE.

Eh, mais! vous ressemeler.

Ah! tu es donc en effet savetier? l'es-tu? porle.

LE SAVETIER.

Il est vrai. monsieur, je vis de mon alène: je ne me méle point des affaires des autres marchands. ni decelles des femmes; je suis un chirurgien de viens souliers, loisqu'ils sont en grand dauger, je les rétablis.

FLAVIUS.

Mais pourquoi n'es-tu pas dans ta boutique? pourquoi es-tu avec tant de moude dans les rues?

(\*) Il prononce ici le mot de semelle comme on prononce cohi d'ame en anglais.

Il faut savoir que Shakespeare avait eu peu d'éducation, qu'il avait le malheur d'étre réduità être comédien, qu'il failait plaire au peuple; que le peuple, plus riche en Angleierre qu'ailleurs. (réquente les spectaeles, et que Shakespeare le serveit selon son goât.

#### LE SAVETIER.

Eh! monsieur, c'est pour user leurs souliers, afin que j'aie plus d'ouvrage. Mais la vérité, mousieur, est que mous nous fesons une fête de voir passer César, et que nous nous réjouissons de son triomphe.

MARULLUS, (Il parle en vers blancs.) Pourquoi vous réjonir? quelles sont ses conquêtes? Quels rois par lui vainens, enchaînes à son char. Apportent des tributs aux souverains du monde? Idiots, insensés, eervelles sans raison, Cœurs durs, sans souvenir et sans amour de Rome. Oubliez-vous Pompée, et toutes ses vertus? Que de fois dans ces lieux, dans les places publiques, Sur les tours, sur les toits, et sur les cheminées, Tenant des jours entiers vos cufants dans vos bras. Attendiez-vous le temps où le char de Pompée Traînait cent rois vaincus au pied du Capitole! Le ciel retentissait de vos voix, de vos eris. Les rivages du Tibre et ses eaux s'en émurent. Quelle fête, grands dieux! yous assemble aujourd'hui? Quoi! vous couvrez de fleurs le chemin d'un compable, Du vainqueur de Pompée, encor teint de son sang! Lâches, retirez-vous; retirez-vous, ingrats: Implorez à genoux la clémence des dienx;

Tremblez d'être punis de tant d'ingratitude. (\*)

Allez, chers compagnons, allez compatriotes; Assemblez vos amis, et les pauvres surtout: Pleurez aux bords du Tibre, et que ces tristes bords Soient couverts de ses flots qu'auront enflés vos larmes. (Le peuple s'en vo.)

Tu les vois, Marullus, à peine repentants:

(\*) Si le commencement de la scène est pour la perulace, ce morceau est pour la cour, pour les hommes d'état, pour les connaisseurs. 462

Mais ils n'osent parler, ils ont senti leurs crimes: Va vers le Capitole, et moi par ce chemin; Renversons d'un tyran les images sacrées.

MARULLUS.

Mais quoi! le pouvons nous, le jour des lupercales?

Oui, te dis-je, abattons ces images funestes. Aux ailes de César il faut ôter ces plumes: Il volcrait trop haut, et trop loin de nos yeux: Il nous tiendrait de loin dans un lâche esclavage.

# SCÈNE II.

CÉSAR, ANTOINE, habillés comme l'étaient ceux qui couraient dans la fête des lupercales, avec un fouet à lamain pour toucher les femmes grosses; CALPURNIA, femme de César; PORCIA, femme de Brutus; DÉCIUS, CICÉRON, BRUTUS, CASSIUS, CASCA, et un astrococue. Cette scène est moitié en vers et moitié en prose.

CÉSAR.

Éсоттег, Calphurnia.

CASCA. (\*)

Paix, messieurs, holà! César parle:

CÉSAR.

Calphurnia!

CALPHURNIA.

Quoi, mylord!

CÉSAR.

Ayez soin de vous mettre dans le chemin d'Antoine quand il courra.

(\*) Shakespeare fait de Casca, sénateur, une espèce d'é bouffon. ANTOINE.

Pourquoi, mylord?

Quand vous courrez, Antoine, il fant toucher ma femme. Nos aïeux nous ont dit qu'en cette course sainte C'est ainsi qu'on guérit de la stérilité.

> antoine. le, on obéi césar.

C'est assez; César parle, on obéit soudain.

Va, cours, acquitte-toi de la cérémonic.

L'ASTROLOGUE, avec une voix grêle.

César!

CÉSAR.

Qui m'appelle?

Ne faites donc pas tant de bruit; paix, encore une fois.

CÉSAR.

Qui donc m'a appelé dans la foule? J'ai entendu une voix, plus claire que de la musique, qui fredonnait César. Parle, qui que tu sois, parle; César se tourne pour t'écouter.

L'ASTROLOGUE.

César, prends garde aux ides de mars. (\*)

CÉSAR.

Quel homme est-ce là?

BRUTUS

C'est un astrologue qui vous dit de prendre garde aux ides de mars.

(\*) Cette ancedote est dans Plutarque, ainsi que la plupart des incidents de la pièce, Shakespeare l'avait donc lu : comment a-til done pu avilir la majesté de l'histoire romaine, jusqu'à faire parler quelquefois ces maîtres du monde comme des insensés, des bouflons, des crocheteurs 7 on l'a déjà dit; B vollait plaire à la populace de son temps. CÉSAR.

Ou'il paraisse devant moi, que je voie son visage.

CASCA, à l'astrologue.

L'ami, fends la presse, regarde César.

CÉSAR.

Que disais-tu tout à l'heure? répète encore.

L'ASTROLOGUE.
Prends garde aux ides de mars.

CÉSAR.

C'est un rêveur, laisson-le aller, passons.
(César s'en va avec toute sa suite.)

# SCÈNE III.

BRUTUS, CASSIUS.

CASSIUS.

Voulez-vous venir voir les courses des lupercales?

Non pas moi.

BRUTUS.

Ah! je vous en prie, allons-y.

BRUTUS. (en vers.)

Je n'aime point ces jeux; les goûts, l'esprit d'Antoine Ne sont point faits pour moi : courez si vous voulez.

ASSIUS.

Brutus, depuis un temps je ne vois plus en vous Cette affabilité, ces marques de tendresse, Dont vous flattiez jadis ma sensible amitié.

BRUTUS.

Vous vous êtes trompé: quelques ennuis secrets, Des chagrins peu counns, ont changé mon visage; Ils me regardent scul, et non pas mes amis. Non, n'imaginez point que Brutus vous néglige; Plaignez plutôt Brutus en guerre avec lui-même: J'ai l'air indifférent, mais mon cœur ne l'est pas.

#### CASSIES

Cet air sévère et triste, où je m'étais mépris, M'a souvent avec vons imposé le silence. Mais, paule-moi, Brutus; peux-tu voir ton visage?

#### BETTTS'

Non. l'œil'ne peut se voir, à moins qu'un autre objet (\*) Ne réfléchisse en lui les traits de son image.

#### CASSIUS.

Oni, vous avez raison: que n'avez-vous, Brutus, Un liddie mitroir qui vous peigne à vous-même, Qui dépoide à vos yeux vos mérites cachés, Qui vous montre votre ombre! Apprenez, apprenez-Que les premiers de Rome ont les mêmes pensées; Tous diseut, en plaignant ce siècle infortuné, All is du moins Brutus pouvait avoir des yeux!

#### BRUTUS.

A quel écueil étrange oses-tu me conduire? Et pourquoi prétends tu que, me voyant moi-même, J'y trouve des vertus que le ciel me refuse?

## CASSIUS.

Écoute, cher Brutus, avec attention.
Tu ne saurais te voir que par réflexion.
Supposons qu'un miroir puisse avec modestieTe moutrer quelques traits à toi-même inconnus;
Pardonne: tu le sais, je ne suis point flatteur;
Je ne fatigue point par d'indignes serments

(\*) Rien n'est plus naturel que le fond de cette scène , rien n'est mème plus adroit. Mais comment peut-on exprimerun sentiment si naturel et si vrai par des tours qui lesont si peu? E'æst que le goût n'était pas formé. D'infidèles amis qu'en secret je méprise; Je n'enbrasse personue afin de le trahir: Mon cœur est tout ouvert, et Brutus y peut lire. (On entend des acclamations et le son des trompeties.

BRHTES.

Que peuvent annoucer ces trompettes, ces cris? Le peuple voudrait-il choisir César pour roi?

CASSIUS.

Tune voudrais donc pas voir César sur le trône?

Non, ami, non; jamais, quoique j'aime César.
Mais pourquoi si long-temps me tenir incertain?
Que ne t'expliques-tu? que voulais-tu me dire?
D'où viennent tes chagrins dont tu cachais la cause?
Si l'amour de l'état les fait naître en tou scin,
Parle, ouvremoi tou cœur, moutremoi saus frémir
La gloire dans un œil, et le trépas daus l'autre.
Je regarde la gloire, et brave le trépas;
Car le ciel m'est témoir que ce cœur tout romain
Aima toujours l'honneur plus qu'il n'aima le jour.

CASSIUS.

Je n'en doutai jamais; je counais ta vertu,
Ainsi que je connais ton amitié fidide.
Oui, c'est l'houneur, ami, qui fait tous mes chagrios.
J'iguore de quel ceil tu regardes la vie:
Je n'examine point ce que le peuple en pense.
Mais pour moi, cher ami, j'aime miexx n'être pas
Que d'être sous les lois d'un mortel mon égal;
Nous sommes nés tous deux libres comme César:
Bien nourris conme lui, comme lui nous savons
Supporter la fatigae, et braver les livres.
Je me souviens qu'un jour, au milien d'un ocage,
Quandle Tibre en courroux luttait contre ses bords,
a Venx-tu, me dit César, te j'eter dans le fleuve?

Oseras-tu nager, malgré tout son conrroux ? » Il dit; et dans l'instant, sans ôter mes habits, Je plonge, et je lui dis: « César, ose me suivre, » Il me suit en effet, et de nos bras nerveux Nous combattons les flots, nous repoussons les ondes. Bientôt i'entends César qui me crie: « Au secours! » Au secours! ou j'enfonce; » et moi, dans le moment. Semblable à notre areul, à notre auguste Énée Qui, dérobant Anchise aux flammes dévorantes. L'enleva sur son dos dans les débris de Troie J'arrachai ce César aux vagues en fureur : Et maintenant cet homme est un dieu parmi nous ! Il tonne, et Cassius doit se courber à terre, Quand ce dieu par hasard daigne le regarder! Je me souviens encor qu'il fut pris en Espagne (\*) D'un grand accès de fièvre, et que, dans le frisson. Je crois le voir encore, il tremblait comme un homme: Je vis ce dieu trembler. La couleur des rubis S'enfuyait tristement de ses lèvres poltronnes. Ces yeux, dont un regard fait fléchir les mortels. Ces yeux étaient éteints : j'entendis ces soupirs, Et cette même voix qui commande à la terre. Cette terrible voix, remarque bien, Brutus, Remarque, et que ces mots soient écrits dans tes livres, Cette voix qui tremblait, disait: « Titinius, Titinius, (\*\*), à boire ! » Une fille, un enfant, N'eût pas été plus faible: et c'est donc ce même homme,

<sup>(\*)</sup> Tous ers contes que fait Cassiur ressemblent à un discours de Gilles à la Foire. Cela est naturel ; oui: mais e'est le naturel d'un homme de la populace qui s'entretient avec son compère dans un cabaret. Gen ést pas ainsi que parlaient les plus grands hommes de la république romaine.

<sup>(°)</sup> L'acteur autrefois prenaît en cet endroit le ton d'un komme qui a la fièvre, et qui parle d'une voix grêle.

C'est ce corps faible et mou qui commande aux Romains! Lui, notre maître! ô dieux!

### BRUTUS.

J'entends des cris de joie. Alt! Rome trop séduite Surcharge encor César et de biens et d'honneurs.

#### CASSIUS.

Quel homme! quel prodige! il enjambe ce monde Comme un vaste colosse; et nous, petits humains, Rampants entre ses pieds, nous sortons notre tête Pour cherelier, en tremblant, des tombeurx sans honneur. Ah! l'homme est quelquesois le maître de son sort: La fante est dans son cœnr, et non dans les étoiles: Ou'il s'en prenue à lui seul s'il rampe dans les fers. César! Brutus! eh bien! quel est done ee César? Son nom sonne-t-il mieux que le mien on le vôtre ? Écrivez votre nom; sans doute il vaut le sien: Prononcez-les; tous deux sont égaux dans la bouche: Pesez-les; tous les deux out un poids bien égal. Conjurez en ces noms les démons du Tartare. Les démons évoqués viendront également. (\*) Je vondrais bien savoir ce que ce César mange Pour s'être fait si graud. O siècle, ô jours honteux! O Rome! e'en est fait; tes enfants ne sont plus. Tu formes des héros; et, depuis le délnge, Aueun temps ne te vit sans mortels généreux; Mais tes murs aujourd'hui contiennent un seul homme.

(\*) Ces idées sont prises des contes desorciers, qui étaient plus communs dans la superstitieus Angleterrelqui ailleurs, avant que cette nation fût devenue philosophe, grice aux Bacon, aux Staffeshury, aux Collins, aux Wolloaston, aux Dodwell, aux Middleton, aux Bolingbroke, et à tant d'autrengénies hardis.

CASSIUS continue, et dit:

Ah! c'est anjourd'hui que Rome existe en effet; car il n'y a de roum ( de place ) que pour César. (\*)

CASSIUS achève son récit par ces vers:

Ah! dans Rome jadis il était un Brutus, Qui se serait soumis au grand diable d'enfer Aussi facilement qu'aux ordres d'un monarque.

BRUTUS.

Va, je me fie à toi; tu me chéris, je t'aime:
Je vois ce que tu veux; j'y pensai plus d'un jour:
Nous en pourrons parler; mais, dans ces conjonétures,
Je te conjure, ami, de n'aller pas plus loin.
l'ai pesé tes discours; tout mon cœur s'en occupe;
Nous en reparlerons; je ne t'en dis pas plus.
Va, sois sûr que Brutus aimerait mieux cent fois
Être un vil paysan, que d'être un sénateur,
Un citoyen romain menacé d'esclavage.

# SCÈNE IV.

CESAR rentre avec tous ses courtisans; BRUTUS ;

CASSIUS.

BRUTUS. lafinison CASSIUS.

Césan est de retour. Il a fini son jeu.

Crois moi; tire Casca doucement par la manché; Il passe: il te dira, dans son étrange humeur, Avec son ton grossier, tout ce qu'd aura vu.

BRUTUS.

Je n'y manquerai pas. Mais observe avee moi

(\*) Il y a ici une plaisante pointes Rome, en hüglais, he Prononce Roume d'Asom qui signific plare, se prononce attest roum. Cela n'est pas touth-fait dans le style de Cinnar: mais chaque peuple et chaque siècle out leur siyle et leur sorté d'élequence.

THEATRE: TOMRYIE

Combien l'oril de César annonce de colère; Vois tous ses courtisans près de lui consternés; La pâleur se répand au front de Calphurnie. Regarde Cicéron, comme il est inquiet, Impatient, troublé; tel que, dans nos comices, Nous l'avons vu souvent, quand quelques sénatents, Réfutant ses raisous, bravent son éloquence.

CASSIUS.

Tu sauras de Casca tout ee qu'il faut savoir. césan, dans le fond.

Eh bien, Antoine!

Eli bien, César!

CÉSAR, regardant Cassius el Brutus, qui sont sur le devant. Puissé-je désormais n'avoir autour de moi Que ceux dont l'emboupoint m aque des mœurs aimables! Cassius est trop maigre; il a les yeux trop creux; Il pense trop: je crains ece sombres caractères.

#### NTOIN

Ne le crains point, César, il n'est pas dangereux; C'est un noble Romain qui t'est fort attaché.

C ÉS A R. (\*)

Je le voudrais plus gras, mais je ne puis le eraindre.
Cependant si César pouvait eraindre un mortel,
Cassius est celui dont j'aurais défiance:
Il lit beaucoup: je vois qu'il veut tout observer;
Il prétend par les faits juger du cour des honnnes;
Il fuit l'amusement; les concerts. les spectaeles.
Tout ce qu'Antoine et moi nous goûtons sans remords;
Il sourit rarement; et, dans son dur sourire,
Il semble se moquer de spu propre génie;
Il paraît insulter au sentiment secret

(\*) Cela est encere tiré de Plutarque.

Qui malgré lui l'entraîne, et le force à sonrir.
Un esprit de sa trempe est toujours en colère,
Quand il voit un mortel qui s'élève sur lui.
D'un parcil earactère il faut qu'on se défie.
Je te dis, après tout, ce qu'on peut redouter,
Non pas ce que je crains; je suis stoujours moi-même.
Passe à mon côté droit; je suis sourd d'ane orcille:
Dis-moi sur Cassius ce que je dois penser.
(César sort avec Antoine et sa suite.)

SCÈNE V.

BRUTUS, CASSIUS, CASCA.

(Brutus tire Casca par la manche.)

CASGA, à Brutus,

Casar sort et Brutus par la manche me tire; Voudrait il me parler?

BRUTUS.

Oui : je vondrais savoir Quel sujet à César cause tant de tristesse.

CASC'A.

Vous le savez assez; ne le suiviez-vous pas?

Eh! si je le savais vous le demanderais-je? (Cetté scène est continuée en prose, )

CASCA.

Oui-dà! eh bien! on lui a offert me-couronne, et cette couronne lui étant présentée, il l'a rejetée du revers de la main. ( Il fait ici le geste qu'a fait César.) Alors le peuple a applaudi par mille acclamations,

BRUTUS.

Pourquoi ce bruit a-t-il redoublé?

CAS CA.

Pong la même raison.

CASSIES.

Mais on a applaudi trois fois: pourquoi ce troisième applaudissement?

CASCA.

Pour cette même raison-là, vons dis-je.

BRUTES.

Quoi! on lui a offert trois fois la couronne?

Eh! pardien oui, et à chaque fois il l'a toujours doucement refusée, et à chaque signe qu'il fesait de n'en vouloir point, tous mes honnêtes voisins l'applaudissaient à haute voix.

CASSIUS.

Qui lui a offert la couronne?

Eh! qui donc? Antoine.

BRUTUS.

De quelle manière s'y est-il pris, cher Casca?

CA SCA 2

Je veux êtrependusi je sais précisément la manière; c'était une pure farece je n'ai pas tout remarqué. J'ai vu Marc-Antoine lai offiri la couronne; cen 'était pourçant pas une couronne tout-à-fait, c'était un petit coronnet (\*); et, comme je vous l'ai déjà dit, il l'a rejeté;

(\*) Les coronnets sont de petites couronnes que les paisresses d'Angleterre portent sur la tête au sacre des rois et des reines, et dont les pairs ornent leurs armoiries. Il est bien étranse que Shakespeare ait traité en comique un récit don le fond est si noble et si intéresant; mais ils agit de la populace de flome; et Shakespeare cherchaitles suifrages de celle de Longfres. mais, selon mon jugement, il aurait bien voulu le prendre. On le lui a offert encore, il l'a rejeté encore; mais, à mon avis, il était bien fâché de ne pas mettre les doigts dessus. On le lui a encore présenté, il l'a encore refusé; et à ce dernier refus, la canaille a poussé de si hants cris, et abattu de ses vilaines mains avec tant de fracas. et a tant jeté en l'air ses sales bonnets, et a laissé échapper tant de bouflées de sa puante haleine, que César en a été presque étonflé: il s'est évanoui, il est tombé par terre; et , pour ma part, je n'osais rire, de peur qu'en ouvrant ma bouche, je ne reçusse le mauvais air infecté par la racaille.

#### CASSIUS.

Doncement, doucement. Dis moi, je te prie, César s'est évanoui?

#### CASCA.

Il est tombé tout au milieu du marché; sa boucheécumait; il ne pouvait parler.

#### BRUTUS.

Cela est vraisemblable; il est sujet à tomber du hautmal.

## CASSIUS.

Non, César ne tombe point du haut-mal; c'est vous et moi qui tombons; c'est nous, honnête Casca, qui sommes en épilepsie.

## CASCA.

Je ne sais pas ce que vous entendez par la; mais je suis sur que Jules César est tombé: et regardez-moi comme un menteur, si tout ce peuple en guenilles ne l'a pas claqué et sifilé, selou qu'il·lui plaisait ou déplaisait, comme il fait les comédiens sur le théâtre.

#### BRUTUS.

Mais qu'a-t-il dit quand il est revenu à lui?

CASGA.

Jami! avant de tomber, quand il a vu la populace să aise de son refus de la couronne, il m'a ouvertson manteau, et leur a offert de se couper la gorge... Quand il a cu repris ses sens, il a dit à l'assemblée: « Messienrs, » si j'ai dit ou fait quelque chose de peu convenable, je » prie vos seigneuries de ne l'attribuer qu'à mon infir-» unité. » Trois ou quatre filles qui étaient auprès de moi se sont mises à crier: « Hélas! la bonne âme! » Mais il ne faut pas prend re garde à elles; car s'il avait égorgé leurs mères, elles en auraient dit autant.

BRUTUS.

Et après tout cela il s'en est retourné tout triste?

Oui.

cassius. ielque elio:

Cieéron a-t-il dit quelque chose?

Oui; il a parlé grec.

CASSIUS,

Ponrquoi?

CASCA.

Ma foi, je ne sais; je ne pourrai plus guère vous regarder eu face. Ceux qui l'ont entenduse sont regardés en souriant, et ont branlé la tête. Tout cela était du gree pour moi. Je n'ai plus de nouvelles à vous dire. Marullus et Flavius, pour avoir dépouillé les images de 'César deleurs oruements, sont réduits au silence. Adieu: il y a en encore hien d'autres sottises, mais je ne m'ea souviens pas.

CASSIUS.

Casca, yeux-tu souper avec moi ce soir?

CASCA.

Non, je suis engagé.

CASSIUS.

Yenx-tu diner avec moi demain?

CASCA.

Oui, si je suis en vie, si tu ne changes pas d'avis, et si tou dîner vant la peine d'être mangé.

CASSIUS.

Fort bien, nous t'attendrons.

CASCA.

Attends-moi. Adien tons deux.

(Le resie de cette scène est en vers.)

BRUTUS.

L'étrange compagnon! qu'il est devenu brute! Je l'ai vu tout de feu jadis dans ma jeunesse.

CASSIUS.

Il est le même encor quand il faut accomplir Quedque illustre dessein, quedque noble entreprise. L'apparence est chez lui rude, lente et grossière; C'est la sauce, crois moi, qu'il met à son esprit, Pour faire avec plaisir digérer ses paroles.

BRUTUS.

Oui, cela me paraît: ami, séparons nous; Demain, si vous voulez, nous parlerons ensemble. Le viendrai vous trouver, ou vous viendrez chez moi: J'y resterai pour vous.

CASSIUS.

Volontiers, j'y viendrai. Allez; en attendant, souvenez-vous de Rome

# SCÈNE VI.

CASSIUS.

Baurus, ton cœur est bon, mais cependant je vois. Que ce riche métal peut d'une adroite main Recevoir aisément des formes différentes.
Un grand cour doit toujours fréquenter ses semblables:
Le plus beau naturel est quelquefois séduit.
César me veut du mal, nais il aime Brutus;
Et si j'étais Brutus, et qu'il fût Cassius,
Je seus que sur mon cour il aurait moins d'empire.
Je prétends, cette muit, jeter à sa feuctre
Des billets sous le nom de plusieurs citoyens;
Tons lui diront que Rome espère en son courage,
Et tons obseurément condamneront César;
Sou jong est trop affreux, songeons à le détrnire,
Ou songeons à quitter le jour que je respire.

( Il sort. )

(Les deux derniers vers de cette scène sont rimés dans l'origin al.)

# SCÈNE VII.

On entend le tonnerre, on voit des éclairs. CASCA entre, l'épée à la main; CICÉRON entre par un autre côté, et rencontre Casca.

### CICÉRON.

Bonson, mon cher Casea. César est-il chez lui? Tu parais sans haleine, et les yeux effarés.

# CASCA.

N'étes-vous pas troublé quand vous voyez la terre Trembler avec effroi jusqu'en ses fondements? J'ai vn ceut fois les vents et les fières tempêtes Renverser les vieux trones des chênes orgueilleux; Le fougneux Océan, tont écumant de rage, Élever jusqu'an ciel ses flots ambiticux; Mais, jusqu'à cette nuit, je n'ai point vu d'orage Qui fit pleuvoir ainsi les flammes sur nos têtes. Ou la guerre eivîle est dans le firmament. Ou le monde impudent met le ciel en colère, Et le force à frapper les malheureux humains.

CICÉRON.

Casca, n'as-tu rien vu de plus éponvantable?

CASCA.

Un esclave, je crois qu'il est connu de vous, A levé sa main ganche; elle a flambé soudain, Comme si vingt flambeaux s'allumaient tous ensemble, Sans que sa main brûlât, sans qu'il sentît les feux: Bien plus ( depuis ce temps j'ai ce fer à la main ), Un lion a passé tout près du Capitole; Ses yeux étincelants se sont tournés sur moi; Il s'en va fièrement, sans me faire de mal. Cent femmes en ees lieux, immobiles, tremblantes, Jurent qu'elles ont vu des hommes enflammés Parcourir, sans brûler, la ville épouvantée. Le triate et sombre oiseau qui préside à la nuit A dans Rome, en plein jour, poussé ses cris funèbres. Croyez-moi, quand le ciel assemble ces prodiges, Gardous-nous d'en chercher d'inutiles raisons, Et de vouloir sonder les lois de la nature. C'est le ciel qui nous parle, et qui nous avertit.

CICÉRON.

Tous ces évènements paraissent effroyables; Mais, pour les expliquer, chaeun suit ses pensées: On s'écarte du but en croyant le trouver. Casca, César demain vient-il au Capitole?

GASCA.

Il y viendra; sachez qu'Antoine de sa part Doit vous faire avertir de vous y rendre aussi.

Bonsoir done, cher Casen: les cieux chargés d'orages Ne nous permettent pas de demeurer : adien.

# SCÈNE VIII.

CASSIUS, CASCA.

CASSIUS.

Qui marche dans ces lieux à cette heure?

GASGA.

Un Romain.

C'est la voix de Casca.

CASCA.

Votre orcille est fort bonne.

Quelle effroyable nuit!

CASSIUS.

Ne vous en plaignez pas; Pour les honnêtes gens cette nuit a des obarmes.

CASCA.

Quelqu'un vit il jamais les cieux plus courronces?

Oui, celui qui connaît les crimes de la terre. Pour moi, dans cette nuit j'ai marché dans les rues; J'ai présenté mon corps à la foudre, aux éclairs; La foudre et les éclairs out épargné ma vie.

GASCA

Mais pourquoi tentiez-vous la colère des dieux? C'est à l'homme à trembler lorsque le ciel envoic-Ses messagers de mort à la terre coupable.

CASSIUS.

Que tu parais grossier ! que ce feu du génic, Qui luit chez les Romains, est éteint dans tes sens ! Ou tu n'as point d'esprit, ou tu n'eo uses par ... Pourquoi ces yeux hagauds, ét ce visage pâte? Pourquoi tant t'étonner des prodiges des cieux? De ce bruvant courroux veux-tu savoir la cause? Pourquoi ces feux errants, ces mânes déchaînés, Ces monstres, ces oiseaux, ces enfants qui prédisent? Ponrauoi tout est sorti de ses bornes prescrites? Tant de monstres, crois-moi, doivent nous avertir Qu'il est dans la patrie un plus grand monstre encore; Et si je te nommais un mortel, un Romain, Non mains affreux pour nous que cette nuit affreuse, One la foudre, l'éclair, et les tombeaux ouverts: Un insolent mortel, dout les regissements Semblent cenx du lion qui marche au Capitole; Un mortel par lui-même aussi faible que nous, Mais que le ciel élève au-dessus de nos têtes, Plus terrible pour nous, plus odieux cent fois, One ces feux, ces tombeaux, et ces affreux prodiges.

CASCA.

C'est Cesar; c'est de lui que tu prétends parler.

Qui que ce soit, n'importe. Eh, quoi donc! les Romains N'out-ils pas aujourd hui des bras comme leurs pères? Ils n'en out point l'esprit, ils u'en ont point les nœurs, Ils n'ont que la faiblesse et l'esprit de leurs mères. Les Romains, dans nos jours, ont donc cessé d'être hommes!

CASCA

Oui, si l'on m'a dit vrai, dema'n les sénateurs Accordent à César ce titre affrenx de roi; Et sur terre et sur mer il doit porter le sceptre, En tous lieux, hors de Rome, où déjà César règne.

CASSIUS.

Tant que je porterai ce fer à mon côté, Cassius sauvera Cassius d'esclavage. Dieux! c'est vous qui donnez la force aux faibles cœursa C'est vous qui des tyrans punissez l'injustice. Ni les superbes tours, ni les portes d'airain, Ni les gardes armés, ni les chaînes de fer, Rien ne retient un bras que le courage anime; Rien n'ôte le pouvoir qu'un homme a sur soimeme. N'en doute point, Casca, tout mortel courageux Peut briser à son gré les fers dont on le charge.

#### CASCA

Oui, je m'en sens capable; oui, tout homme en ses mains Porte la liberté de sortir de la vie.

#### CASSIUS.

Et pourquoi donc César nouspeut-il opprimer? Il n'eût jamais osé régner sur les Romains; il ne serait pas loup, s'il n'était des moutons (\*) Il nous trouva chevreuils quand ils 'est fait lion. Qui veut faire un grand feu se sert de faible paille. Que de paille dans Romei et que d'ordure, ô ciel! Notre indigne bassesse a fait toute sa gloire. Mais que disje? ô douleurs! où vais je m'emporter? Devant qui mes regrets se sont-ils fait entendre? Étes-vous un csclave? étes-vous un Romain? Si vons servez César, ce fer est ma ressource: Je ne crains rien de vous, je brave tout danger.

Vous parlez à Casca, que ce mot vous suffise: Je ne sais point flatter César par des rapports. Preuds ma maiu, parle, agis, fais tout pour sauver Rome. Si que qu'un fait un pas dans ce noble dessein, Je le devancerai; compte sur ma parole.

<sup>(\*)</sup> Le loup et les moutons ne gâtent point les beautés de ce moreau, parce que les Anglais n'attachent point à ces mots une idée hasse: ils n'ont point le proverbe, qui se fuit broits, 42 long le mange.

#### CASSIUS.

Voilà le marché fait: je veux te confier Que de plus d'un Romain j'ai soulevé la haine. Ils sont prêts à former une grande entreprise, Un terrible complot, dangereux, important. Nous devons nous trouver au porche de Pompée: Allons, car à présent dans cette horrible muit, On ne peut se tenir, ni marcher dans les rues. Les éléments armés, ensemble confondus, Sont, comme mes projets, fiers, sauglants et terribles.

Arrête, quelqu'un vient à pas précipités.

CASSIU

C'est Cinna; sa démarche est aisée à connaître : C'est un ami. (\*)

# SCÈNE IX.

CASSIUS, CASCA, CINNA.

CASSIUS.

CINNA, qui vous hâte à ce point?

CINK

Je vous cherchais. Cimber scrait-il avec vous?

CASSIUS.

Non, c'est Casca : je peux répondre de son zèle; C'est un des conjurés.

CINNA

J'en rends grâces au ciel. Mais quelle horrible nuit! Des visions étranges De quelques-uns de nous ont glacé les esprits.

M'attendiez-vous?

(\*) Presque toute cettes cène me paraît pleine de grandeur, de force, et de beautés yraies. 41 CINNA.

Saus doute avec impatience. Alı! si le grand Brutns était gagné par vous!

ASSITS.

Il le sera, Cinna. Va porter ce papier (\*) Sur la chaire où se sied le préteur de la ville; Et jette advoitement cet autre à sa fenêtre; Mels cet autre papier aux pieds de la statue De l'antique Brutus, qui sut punir les rois: Tu te rendras après au porche de Pompée. Avois-nous Décius avec Trébonius?

CINNA.

Tous, excepté Cimber, au porehe vous attendent, Et Cimber est allé chez vous pour vous parler. Je cours exécuter vos ordres respectables.

CASSIUS.

Allons, Casea: je veux parler avant l'aurore An généreux Brutus: les trois quarts de lui-même Sont déjà dans nos mains; nous l'aurons tout entier, Et deux mots suffiront pour subjuguer son âme.

ASCA.

Il nous est nécessaire, il est aimé dans Rome; Et ee qui dans nos muins peut paraître un forfait, Quand il nous aidera, passera ponr vertu. Son crédit dans l'état est la riche alchimie, Qui peut changer ainsi les espèces des choses.

CASSIUS.

J'attends tout de Brutus, et tout de son mérite. Allons: il est minuit; et devant qu'il soit jour Il faudra l'éveiller, et s'assurer de lui.

(\*)Un papier du temps de Cestr, n'est pas trop dans le costume; mais il n'y faut pas trop regarder de si près : il faut songer que Shakespeare n'avait point eu d'éducation, qu'il der sit tout à son seul géni.

FINDY PREMIUR ACTE.

# ACTE II.

# SCÈNE PREMIÈRE.

BRUTUS, et LUCIUS, l'un de ses domestiques, dans le jardin de la Maison de Brutus.

### BRUTUS.

Ho! Lucius! hold! j observe en vain les astres; « Je ne puis deviner quand le jour paraîtra. Lucius! je voudrais dormir comme cet homme. Hé! Lucius! debout; éveille-toi, te dis-je,

LUGIUS.

M'appelez-vous, mylord?

### ERUTUS

Va chercher un flambeau,

Va, tu le porteras dans ma bibliothèque, Et, dès qu'il y sera, in vicadras n'avertir. (Brutus reste seul.) Il fant que César meure, — oui, Rome enfin l'exige. Je n'ai point, je l'avoire, à me plaindre de lui; Et la cause publique est tout ce qui m'anime. Il prétend être roi! — Mais quoi! le diadème

El la cause publique est tout ce qui m'anime. Il prétend être roi! — Mais quoi! le dialème Change-t-il, après tout, la nature de l'homme? Out, le h illaut soleil fait croître les scripents. Pensous-y: nous allons l'armer d'un dard funeste, Dont-il peut nous piquer sitôt qu'il le voudra. Le trône et la vertu sont rarement ensemble. Mais, quoi! je n'ai point vu que César jusqu'ici Ait, à sep passions accordé trop d'empire.

N'importe; - on sait assez quelle est l'ambition. L'échelle des grandeurs à ses yeux se présente ; Elle y monte en cachant son front aux spectateurs; Et quand elle est au haut, alors elle se montre; Alors, jusques au ciel élevant ses regards, D'un coup d'œil méprisant sa vanité dédaigne Les premiers échelons qui firent sa grandeur. C'est ce que peut César il le faut prévenir. Oui, c'est là son destin, c'est là son caractère; C'est un œuf de serpent, qui, s'il était couvé, Serait aussi méchant que tous ceux de sa race. Il le faut dans sa coque écraser sans pitié.

LUCIUS rentre.

Les flambeaux sont dejà dans votre cabinet: Mais lorsque je cherchais une pierre à fusil, J'ai trouvé ce billet, monsieur, sur la fenêtre, Cacheté comme il est; et je suis très certain Que ce papier n'est là que depuis cette nuit.

BRUTUS.

Va-t'en te reposer; il n'est pas jour encore. Mais, à propos, demain n'avons-nous pas les ides? (\*) LUCIUS.

Je n'en sais rieu, monsieur. (\*\*)

" Prends le calendrier,

Et viens m'en rendre compte.

Oni, i'y cours à l'instant.

LUCIUS. BRUTUS, décachetant le hillet,

Onvrons; car les éclairs et les exhalaisons

(\*) Ce sont ces fameuses ides de mars, 15 du mois, où Cesar fut assassine.

(\*\*) Il l'appelle tantot mylord, tantot monsieur, sir.

Font assez de clarté pour que je puisse lire. (11 lit.)

« Tu dors ; éveille-toi, Brutus, et songe à Rome ;

» Tourne les yeux sur toi, tourne les yeux sur elle.

» Es-tu Brutus encor? peux-tu dormir, Brutus?

» Debout; sers tou pays; parle, frappe, et nous venge. »

J'ai reçu quelquefois de semblables conseils;

Je les ai recueillis. On me parle de Rome;

Je pense à Rome assez. — Rome, c'est de tes rues Que mon aïeul Brutus osa chasser Tarquin,

Tarquin! c'était un roi. — « Parle, frappe, et nous venge. «
Tu veux donc que je frappe; — oui, je te le promets,

Je frappera: ma main vengera tes outrages;

Ma main, n'en doute point, remplira tous tes vœux.

LUCIUS rentre.

Nous avons ce matin le quinzième du mois.

BRUTUS.

C'est fort bien; cours ouvrir; quelqu'un frappe à la porte.

(Lucius va ouvrir)

Depuis que Cassius m'a parlé de César, Mon cœur s'est échauffé, je n'ai pas pu donair. Tout le temps qui s'écoule entre un projet terrible Et l'accomplissement, n'est qu'un fautôme affreux, Un rève épouvantable, un assaut du génie, Qui dispute en secret avec cet attentat; (\*) C'est la guerre civile en notre ane excitée.

LU CIUS.

Cassius votre frère (\*\*) est là qui vous demande.

BRUTUS.

Est-il seul?

(\*) Il y a dans Toriginal, Le génie tient conseil avec ces instruments de mort. Cet endroit se retrouve dans une note de Cinna, mais moius exactement traduit.

( " ) Votre frère, veut dire ici votre ami-

### LUCIUS.

Non, monsieur, sa suite est a ssez grande.

BRUTUS.

En connais tu quelqu'un?

### LUCIUS.

Je n'en connaispas un.
Couverts de leurs chapeaux jusques à leurs oreilles, (\*)
Ils ont dans leurs manteaux enterré leurs visages,
Et nul à Lucius ne s'est fait reconnaître:
Pas la moindre amité.

#### BRUTUS.

Ce sont nos conjurés.
O conspirations! quoi ! dans la nuit tu trembles,
Dans la nuit favorable aux autres attentats!
Ah! quand le jour viendra, dans quels antres profonds
Pourras-tu donc cacher ton monstrueux visage?
Va, ne te montre point; prends le masque imposant
De l'affabilité. des respects, des caresses.
Si tu ne sais cacher tes traits épouvantables,
Les ombres de l'enfer ne sont pas assez fortes
Pour dérober ta marche aux regards de César.

# SCÈNE II.

CASSIUS, CASCA, DÉCIUS, CINNA, MÉTELLUS, enveloppés dans leurs manteaux; TRÉBONIUS, en se découyrant.

### TRÉBONIUS.

Novs venons hardiment troubler votre repos. Bonjour, Brutus ; parlez, sommes-nous importuns?

Non, le sommeil me fuit; non, vous ne pouvez l'être.

('] Hats, chapeaux.

(à part, à Cassius.)

Ceux que vous amenez sont-ils connus de moi?

CASSIUS.

Tousle sont; chacun d'eux vous aime et vous honore. Puissiez-vous senlement, en vous rendant justice, Vous estimer, Brutus, autant qu'ils vous estiment! Voici Trébonius.

BRUTUS.

Qu'il soit le bien venu.

cassius. ne est Décir

Celui qui l'accompagne est Décius Brutus.

Très bien venu de même.

CASSIUS.

Et cet autre est Casca. Celui-là, c'est Cimber, et celui-ci, Cinna.

Tous les très bien venus. — Quels projets importants Les mènent dans ces lieux entre vous et la nuit?

CASSIUS.

Puis-je vous dire un mot?

(Il lui parle à l'oreille, et pendant ce temps là les conjurés se retirent un peu.)

DÉCIUS.

L'orient est ici ; le soleil va paraître.

CASCA.

Non.

Pardonnez, monsieur; déjà quelques rayons, Messagers de l'aurore, ont blanch i les nuages.

CASCA.

Avouez que tous deux vous vous êtes trompés:

Tenez, le soleil est au bout de mon épée; Il s'avance de loin vers le milieu du ciel, Amenant avec lui les beaux jours du printemps. Vous verrez daus deux mois qu'il s'approche de l'ourse; Mais ses traits à présent frappent au Capitole. (\*)

### BRUTUS.

Donnez-moi tous la main, amis, l'un après l'autre.

Jurez tous d'accomplir vos desseins généreux.

BRUTUS.

Laissons là les serments. Si la patrie en larmes, Si d'horribles abus, si nos malheurs communs, Ne sont pas des motifs assez puissants sur vous, Rompons tout; hors d'ici, retournez dans vos lits, Dormez, laissez veiller l'affreuse tyrannie; One sons son bras sanglant chacun tombe à son tour. Mais si tant de malbeurs, ainsi que je m'en flatte, Doivent remplir de feu les cœurs froids et poltrous, Inspirer la valeur aux plus timides femmes, Qu'avons-nous donc besoin d'un nouvel éperon? Quel lien nous faut-il que notre propre cause ; Et quel autre serment que l'honneur, la parole? L'amour de la patrie est notre engagement; La vertu, mes amis, se fie à la vertu. (\*\*) Les prêtres, les poltrons, les fripons, et les faibles, Ceux dont on se défie, aux serments ont recours. Ne souillez pas l'honneur d'une telle entreprise; Ne faites pas la honte à votre juste eause,

<sup>(\*)</sup> Onatraduit cette dissertation, parce qu'il faut tout traduire.

<sup>(\*\*)</sup> Y a-t-il rien de plus beau que le fond de ce discours? Hest vrai que la grandeur en est un peu avilie par quelques idées un peu basses; mais toutes sont naturelles et fortes, sans épithètes et sans langueur.

De penser qu'un serment soutienne vos grands cœurs. Un Romain est bâtard s'il manque à sa promesse.

CASSIUS.

Anrons-nous Cicéron? voulez-vous le sonder? Je crois qu'avec vigueur il sera du parti.

CASCA.

Ah! ne l'oublions pas.

CINNA.

Ne fesons rien sans hui

CIMBER.

Pour nous faire approuver, ses chevenx hlanes suffisent; Il gagnera des voix : on dira que nos bras Out été dans ce jour guidés par sa prudence: Notre âge, jeune encore, et notre emportement, Trouveront un appui dans sa grave vicillesse.

#### RUTUS.

Non, ne m'en parlez point; ne lui confiez rien: Il n'achève jamas ce qu'un autre commence; Il prétend que tout vienne et dépende de lui.

CASSIUS.

Laissons donc Cicéron.

CASCA

Il nous servirait mal.

César est-il le seul que nous devions frapper?

nous devic

Je crois qu'il ne fant pas qu'Antoine lui survive; Il est trop dangereux: vons savez ses mesures; Il peut les pousser loin, il peut nous perdre tous; Il faut le prévenir : que César et lui meurent.

#### RRUTUS.

Cette course (\*) anx Romains paraîtrait trop sanglante. On nous reprocherait la colère et l'envie. Si nous coupons la tête, et puis hachons les membres: Car Antoine n'est rien qu'un membre de César: Ne soyons point bouchers, mais sacrificateurs. (\*\*) Qui voulons-nous punir? c'est l'esprit de César: Mais dans l'esprit d'un homme on ne voit point de sang. Ah! que ne pouvons-nous, en punissant eet homme. Exterminer l'esprit sans démembrer le corps! Hélas! il faut qu'il meure. - O généreux amis! Frappons avec audace, et non pas avec rage; Fesons de la victime un plat digne des dieux, Non pas une careasse aux chiens abandonnée: Que nos cœurs aujourd'hui soient comme un maître habile Qui fait par ses laquais commettre quelque crime, Et qui les gronde ensuite. Ainsi notre vengeauce . Paraîtra nécessaire, et non pas odiense. Nous serons médecins, et non pas assassins. Ne pensons plus, amis, à frapper Marc-Antoine: Il ne peut, crovez-moi, rien de plus contre nous, Que le bras de César, quand la tête est compée.

CASSIUS.

Cependant je le crains; je crains eette tendresse Qu'en son cœur pour César il porte curacinée.

### BRUTUS.

Hélas! bon Cassius, ne le redoute point; S'il aime tant César, il pourrait tout au plus S'en occuper, le plaindre, et peut-être mourir:

(\*) Le mot course fait peut-être allusion à la course des lupercales. Course signifie aussi service de plats sur table.

(\*) Observé que c'est ici un morceau des plus admirés sur le théatre de Londres. Pope ell'évêque Wai hurtonl'out imprimé avec des guillemets, pour en faire mieux remarquer les beautés. Il est traduit vers pour ver avec exactitude. Il ne le fera pas, car il est trop livré Aux plaisirs, aux festins, aux jeux, à la débauche.

TRÉBONIUS.

Nou, il n'est point à craindre; il ne faut point qu'il meure; Nous le verrons bientôt rire de tout ceci.

(On entend sonner l'horloge; ce n'est pas que les Romains eussent des horloges sonnantes, maisle costume est observé ici comme dans tout le reste.)

Paix, comptons.

case

Vous voyez qu'il est déjà trois heures.

Il faut nous séparer.

CASCA.

Si César oscra venir au Capitole.
Il change, il s'abandonne aux superstitions;
Il ne méprise plus les revenants, les songes;
Et l'on dirait qu'il croit à la religiou.
L'horreur de cette nuit, ces effrayants prodiges,
Les discours des devins, les rèves des auguers,
Pourraient le détourner de marcher au sénat.

DÉCIUS.

Ne crains rien; si telle est sa résolution, Je l'en ferai changer, Il aime tous les contes; Il parle volontiers de la chasse aux licornes; Il dit qu'avec du bois on prend ces animanx, Qu'à l'aide d'un miroir on attrape les ours, Et que dans des filets on saisit les lions: Mais les flatteurs, dit-il, sont les filets des hommes. Je le loùrai surtout de hair les flatteurs: Il dira qu'il les hait, étant flatté lui-même. (\*)

(\*) L'évêque Warburton, dans son commentaire sur Shakespeare, dit que cela est admirablement imaginé. Je lui tendrai ce piége, et le gouvernerai. J'engagerai César à sortir sans rien craindre.

CASSITIS.

Allons tous le prier d'aller au Capitole.

BRUTUS.

A huit heures, amis, à ce temps au plus tard.

CINNA

N'y manquons pas au moins; au plus tard à huit heures.

IMBER.

Caïus Ligarius veut du mal à César. César, vous le savez, l'avait persécuté, Pour avoir noblement dit du bien de Pompée. Pourquoi Ligarius n'est-il pas avec nous?

BRUTUS.

Va le trouver, Cimber; je le chéris, il m'aime: Qu'il vienne; à nous servir je saurai l'engager.

L'aube du jour paraît; nons vous laissons; Brutus. Amis, dispersez-vous; songez à vos promesses; Qu'on reconnaisse en vous des Romains véritables.

BRUTUS.

Paraissez gais, contents, mes braves gentilshommes; (\*)
Gardez que vos regards trahissent vos desseins;
Imitez les acteurs du ltédâte de Rome;
Ne vous rebntez point, soyez fermes, constants.
Adieu; je donne à tous le bonjour; et paræez.
(Lucius est endormi dans su coin.)

Hé! garçon! — Uncius! — Il dort profondément. Ah! de ce donx sommeil goûte bien la rosée. Tu n'as point en dormant de ces rêves cruels Dont notre inquiétude accable nos pensées: Nous sommes agités; ton âme est en 1epos.

<sup>(\*)</sup> On traduit exactement.

# SCÈNE III.

BRUTUS, et PORCIA sa femuic.

BRUTUS! - Mylord!

. . . . . . . .

Pour quoi paraître si matin?
Que voulez-vous? songez que rien n'est plus malsain,

Pour une santé faible ainsi que vous l'avez, D'affronter, le matin, la crudité de l'air.

PORCIA

Si l'air est si malsain, il doit l'être pour vous. Ah, Brutus! alt! pourquoi vous dérober du lit? Hier, quand nous soupions, vous quittâtes la table, Et vous vous promeniez pensif et soupirant; Je vous dis: « Qu'avez-vous? » Mais en croisant les mains, Vous fixâtes sur moi des yeux sombres et tristes. J'insistai, je pressai; mais ce fut vainemeut: Vous frappâtes du pied en vous grattant la tête. Je redoublai d'instance; et vous, sans dire un mot, D'un revers de la main, signe d'impatience, Vous fites retirer votre femme interdite. Je craignis de choquer les enuns d'un époux, Et je pris ce moment pour un mome at d'humeur Que souvent les maris font sentir à leurs femmes. (\*) Non, je ne puis. Brutus, Li vous laisser parler, Ni vous laisser manger, ni vous laisser dormir, Sans savoir le sujet qui tourmente votre âme. Brutus, mon cher Brutus! - Ah! ne me cachez rien.

Je me porte assez mal; c'est là cont mon secret.

<sup>(\*)</sup> C'est encoré un des endroits qu'ou admire, et qui sont marqués avec des guillemets.

### PORCIA.

Erntus est homme sage; et. s'il se portait mal, il prendrait les moyens d'avoir de la santé.

#### RRUTUS

Aussi faisje: ma femme, allez vous mettre au lit.

### ORCIA.

Quoi! vous êtes malade; et, pour vous restaurer. A l'air humide et froid vous marchez presque nu, Et vous sortez du lit pour amasser un rhume! Pensez vous vous guérir en étant plus malade? Non, Brutus, votre esprit roule de grands projets: Et moi, par ma vertu, par les droits d'une épouse. Je dois en être instruite, et je vous en conjure. Je tombe à vos genoux. - Si jadis ma beauté Vous fit sentir l'amour, et si notre hyménée M'incorpore avec vous, fait un être de deux, Dites-moi ce secret, à moi votre moitié, A moi qui vis pour vous, à moi qui suis vous-même. Eh bien! vous soupirez! parlez; quels inconnus Sont venus vons chercher en voilant leurs visages? Se cacher dans la nuit! pourquoi ? quelles raisous? Que voulaient-ils?

### BRUTUS.

Hélas! Porcia, levez-vous.

### PORCIA.

Si vous étiez encor le bon, l'Inmain Brutus, Je n'aurais pas besoin de me mettre à vos pieds. Parlez; dans mon contrat est-il done stipulé Que je ne saurai rien des secrets d'un mari? N'êtes-vous done à moi, Brutus, qu'avec réserve? Et moi, ne suis-je à vous que comme une compagne, Soit au lit, soit à table, ou dans vos entretiens, Yivant dans les faubourgs de votre volonté? S'il est ainsi, Porcie est votre concubine, (\*) Et non pas votre femme.

### BRUTUS.

Ah! vous êtes ma femme, Femme tendre, honorable, et plus chere à mon cœup Que les gouttes de sang dont il est animé.

#### PORCIA.

S'il est ainsi, pourquoi me cacher vos secrets?
Je suis femme, il est vrai, mais femme la Brutus,
Mais fille de Caton; pourriez-vons bien ilouterQue je sois élevée au-dessus de mon sexe,
Voyant qui m'a fait naître, et qui j' ii pour époux? (\*\*)
Confiez-vous à moi, soyez sur du secret.
J'ai iléja cur moi-même essayé ma constance;
J'ai percé d'un poignard ma cuisse en et cudroit:
J'ai sonfiert sans me plaindre, et ne saurais me taire!

BRUTUS.

Dieux, qu'entenis-je? grands dieux! renilez-moi digne d'elle. Écoute, écoute, ou frappe, ou frappe; écarte-toi. Bientôt tous mes escrets dans mon cœur ênfermês Passerout dans le tien. Tu sautas tout, Porcie: 5 Va, mes sourcils froncés prennent un àir plus doux.

(\*) Il y a dans l'original whore , putain.

(\*\*) Corneille dit la même chose dans Pompée. Gésar parle ainsi à Cornellie.

Certes, vos sentiments font assez reconnatire Qui vous donna la main, et qui vous donna l'être: Et l'on juge aisément, au cœur que vous portez, Où vous étes entrée, et de qui vous sortez.

ll est vrai qu'un vers suffisait, que cette noble pensée perd de son prix en étant répétée, retournée; mais il est beau que Shakespeare et Corneille aient eu la même idée.

# SCÈNE IV.

## BRUTUS, LUCIUS, LIGARIUS.

LUCIUS, courant à la porte.

Quivalà? répondez.

(en entrant et adressant la parole à Brutus.) Un homme la guissant.

Un malade qui vient pour vous dire deux mots.

C'est ce Ligarius dont Cimber m'a parlé.

(à Lucius.)
Garçon, retire-toi. Eh bien! Ligarius?

LIGARIUS.

C'est d'une faible voix que je te dis bonjour.

Tu portes une écharpe! hélas, quel contre-temps! Que ta santé n'est-elle égale à ton conrage!

LIGARIUS.

Si le cœur de Brutus a formé des projets Qui soient digues de nous, je ne suis plus malade.

BRUTUS

LIGARIUS.

J'ai formé des projets dignes d'être écoutés, ... Et d'être secondés par un homme en santé.

Je seus par tous les dieux veugeurs de ma patrie, Que je me porte bien. O toi l'âme de Rome! Toi, brave descendant du vainqueur des Tarquins, Qui, comme un exoreiste, as conjuré dans moi (\*)

(\*) L'exorciste dans la houche des Romains est singulier. Toute cette pièce pourrait être chargée de pareilles notes, mais il faut laisser faire les réflexions au lecteur. L'esprit de maladie à qui j'étais livré, Ordonne, et mes efforts combattron! l'impossible; Ils en viendront à bout. Que faut-il faire ? dis.

RRHTHS.

Un exploit qui pourra guérir tous les malades.

LIGARIUS.

Je crois que des gens sains pourront s'en trouver mal. RRUTUS.

Je le crois bien aussi. Viens, je te dirai tont.

LIGARIUS.

Je te suis: ce seul mot vient d'enflammer mon cœur. Je ne sais pas encor ce que tu veux qu'on fasse; Mais viens, je le ferai : tu parles ; il suffit. ( Ils s'en vont. ).

# SCÈNE V.

Le theatre représente le palais de CESAR. La foudre gronde, les éclairs étincellent,

CÉSAR.

La terre avec le ciel est, cette mit, en guerre; Calphurnie a trois fois crié dans cette muit: « Au secours! César meurt: venez; on l'assassine. » Holà! quelqu'un.

> UN DOMESTIOUE. Mylord.

> > CÉSAR.

Va-t en dire à nos prêtres De faire un socrifice, et tu viendras soudain M'avertir du succès.

LE DOMESTIQUE.

Je n'y manquerai pas.

### CALPHURNIE.

Où voulez-vous aller? vous ne sortirez point, César; vous resterez ce jour à la maison.

#### CÉSAR.

Non, non, je sortirai; tout ce qui me menace No s'est jamais montré que derrière mon dos ; (\*) Tout s'évanouira quand il verra ma face.

#### CALPHURNIE

Je n'assistai jamais à ces cérémonies;
Mais je tremble à présent. Les gens de la maison
Disent que l'on a vu des choese effroyables:
Une lionne a fait ses petits dans la rue;
Des tombeaux qui s'ouvraient des morts sont échappés;
Des bataillonsarmés, combittuut dans les nues,
Out fait pleuvoir du sang sur le mont Tarpéien;
Les airs ont reteuti des cris des combatiants;
Les chevaux héuissaient; les mouraits soupiraient;
Des fantômes criaient et hurbaient dans les places.
On n'avait jamais vu de pareils accidents:

### CÉSAR.

Pourquoi craindre? on ne peut éviter Ce que l'arrêt des dieux a prononcé sur nous. César prétend sortir. Sachez que ces augures Sont pour le monde entier autant que pour César.

### CALPHURNIE.

Quand les gueux vont mourir, il n'est point de comètes; Mais le ciel enflammé prédit la mort des princes.

## CÉSAR.

Un poltron meurt cent fois avant de mourir une ; Et le brave ne meurt qu'au moment du trépas.

<sup>(\*)</sup> Encorc une fois la traduction est fidèle.

Rien n'est plus étonnant, rien ne me surprend plus, Que loisque l'on me dit qu'il est des gens qui craignent. Que craignent-ils? la mort est un but nécessaire. Mourons, quand il faudra.

( Le domestique revient. )

Que discut les augures ?

# LE DOMESTIQUE.

Gardez-vous, disent-ils, de sortir de ce jour: En sondant l'avenir dans le sein des victimes, Vainement de leur bête ils ont cherché le cœur. (Ils'en va.)

CÉSAR.

Le ciel prétend ainsi se moquer des poltrons. César serait lui-même une bête sans cœur S'il était au logis arrêté par la crainte. Il sortira, vous dis-je; et le danger sait bien (\*) Que César est encor plus daugereux que lui. Nous sommes deux lious de la même portée; Je suis l'aîné: je suis le plus vaillant des deux; Je ne soutirais point!

### CALPHURNIE.

Hélas! mon cher mylord, Votre témérité détruit vatre prudence. Ne sortez point ce jour. Songez que c'est ma crainte, Et non la vôtre enfin qui doit vous retenir. Nous enverrons Antoine au sénat assemblé; Il dira que César est aujourd'hui malade. J'embrasse vos genoux; faites-moi cette grâce.

CÉSAR.

Antoine dira donc que je me trouve mal; Et pour l'amour de vous je reste à la maison.

(\*) Traduit mot à mot.

### SCÈNE VI

DÉCIUS , entre.

césar, à Décius. I fera le message. Décius.

Ан! voilà Décius; il fera le message.

Serviteur et honjour, noble et vaillant César: Je viens pour vous chercher; le sénat vous attend.

Vous venez à propos, cher Décius Brutus.

A tous les sénateurs faites mes compliments;
Dites-leur qu'au sénat je ne saurais aller.
(à part.)
(à part.)
(à part.)

Je ne peux ( c'est très-faux ), je n'ose ( encor plus taux ). Dites-leur, Décius, que je ne le veux pas.

Dites qu'il est malade.

CÉSAR.

Eh quoi! César mentir! Ai-je au nord de l'Europe étendumes conquêtes Pour n'oser dire vrai devant ces vieilles barbes? Vous direz seulement que je ne le veux pas.

nécius. Grand César, dites-moi du moins quelque raison; Si je n'en disaispas, on me rirait au nez.

La raison, Décius, est dans ma volonté:
Je ne veux pas, ce mot suffit pour le sénat.
Mais César vons chérit; mais je vous aime, vous;
Et, pour vous satisfaire, il faut vous avouer
Qu'au logis aujourd'hui je suis malgré moi-même
Retenue par ma femme: — elle a révé la nuit
Qu'elle a vu ma statue, en fontaine changée,
Jeter par c ent canaux des ruisseaux de pur sang.

De vigourenx Romains accouraient en riant; Et dans ce sang, dit elle, ils ont lavé leurs mains. Elle croit que ce songe est un avis des dieux: Elle m'a conjuré de demeurer chez moi.

pé cius.

Elle interprète mal ce songe favorable;
C'est me vision très belle et très heureuse:
Tous ces ruiss aux de saug sortants de la statue,
Ces Romains se baignant dans ce sang précieux,
Figurent que par vous Rome viviliée
Reçoit un nouveau sang et de nouveaux destins.

C'est très bien expliquer le songe de ma femme.

Vous en serez certain lorsque j'aurai parlé.
Sachez que le sénat va vous conronner roi;
Et, s'il apprend par moi que vons ne venez pas, "
Il est à présumer qu'il changera d'avis.
C'est se moquer de lui, César, que de lui dire:
« Sénat, séparez-vous: vous vous rassemblerez
» Lorsque sa lemme aura des réves plus heureux. »
Ils diront tous: « César est devenu tinude. »
Pardonnez-moi, César, excusez ma tendresse;
Vos refus m'out forcé de vous parler ainsi.
L'amitié, la raison, vons font ces remontrances.

CÉSAR.

Ma femme, je rongis de vos sottes terreurs, Et je suis trop honteux de vons avoir cédé. Qu'on me donne ma robe, et je vois au sénat.

## SCÈNE VII.

CÉSAR, BRUTUS, LIGARIUS, CIMBER, TRÉ-BONIUS, CINNA, CASCA, CALPHURNIE, PUBLIUS.

CÉSAR.

An ! voilà Publius qui vient pour me chercher.

PUBLIUS.

Bonjour, César.

CÉSAR

Soyez bien venu, Publius.

El quoi! Brutus aussi, vous venez si matin!
Bonjour, Casca j bonjour, Caïus Ligarius.
Je vous ai fait, je crois, moins de mal que la fièvre
Qui-ne vous a laissé que la peau sur les os.
Quelle heure est.!?

DAUTUS. César, huit heures sont sonnées.

CÉSAR.

Je vous suis obligé de votre courtoisie.

( Antoine entre, et Gésar continue. )

Antoine dans les jeux passe toutes les nuits,

Et le premier debout! Bonjour, mon cher Antoine.

Bonjour, noble César.

CESAR.

Va, fais tout préparer:
On doit fort me blâmer de m'être fait attendre.
Cinna. Cimber, et vons. mon cher Trébonius,
Pai pour une heure entière à vous entgetenir.
Au sortir du sénat venez à ma maison;
Mettez vous près de moi pour que je m'en souvienne.

### TRÉBONIUS.

(à part.) Je n'y manquerai pas.... Va, j'en serai si près Que tes amis vondraient que j'ensse été bien loin.

CÉSAR

Allons tous au logis, buvous bouteille ensemble, (\*)
Et puis en bous amis nons irons au sénat.

BRUTUS, å part:

Ce qui parait semblable est souveut différent.

Mon cœur saigne en secret de ce que je vais faire.

(Il sortent tous, et César reste avec Calphurnie.)

### SCÈNE VIII.

Le théâtre représente une rue près du Capitole. Un devin, nommé ARTÉMIDORE, arrive en lisant un papier dans le fond du théâtre.

### ARTEMIDORE, lisant.

« César, garde-toi de Brutus; prends garde à Cassius; » ne laisse point Casea t'approcher: observe bieu Cinna; » défie-toi de Trébonius examine bien Cimber, Dé-» cius: Brutus ne t'aime point; tu as outragé Ligarius: » tous ces gens-là sont animés du même esprit, ils sont » aigris contre César. Si tu n'es pas immortel, prends » garde à toi. La sécurité enhardit la conspiration. Que » les dieux tout-puissants te défendent!

» Ton fidèle Artémidore. »

Prenons mon poste ici. Quand César passera, Présentons eet écrit ainsi qu'une requête. Je suis outré de voir que tonjours la vertu Soit exposée aux dents de la cruelle euvie. Si César lit ecla, ses jours sont conservés,

(\*) Toujours la plus grande fidélité dans la traduction.

Sinon la destinée est du parti des traîtres.

(11 sort, et se met dons un coin.)

Porcia arrive avec Lucius.)

PORCIA, à Lucius.

Garçon, cours au sénat, ne me réponds point, volc. Quoi! tu n'es pas parti?

LUCIUS.

Donnez-moi done vos ordres.

Je vondrais que déjà tu fusses de retour Avant que t'avoir dit ee que tu dois y faire. O constance! o coutage! amimez mes esprits, Séparez par un roc mon cœur d'avec ma langue. Je ne suis qu'une femme et peuse comme un homme. (à Lucus.)

Quoi! tu restes ici?

LUCIUS

Je ne vous comprends pas; Que j'aille an Capitole, et puis que je revienne, Sans me dire pourquoi, ni ce que vous voulez!

Garçon... tn me diras... comment Brutus se porte;

Il sout in mladeu... attends... observe hien —

Tout ce que César fait, quels courtisans l'entourent. —

Reste un moment, garçon. Quel bruit, quels cris j'entends !

LUCIUS.

Je n'entends rien, madame.

ORC

Ouvre l'oreille, écoute; J'entends des voix, des cris, un bruit de combattauts, Que le vent porte ici du haut du Capitole.

LUCIUS.

Madame, en vérité, je n'entends rien du tout. ( Artémidore entre. )

## SCÈNE IX.

### PORCIA, ARTÉMIDORE.

PORCIA.

Approcue ici, l'ami; que fais-tu? d'on viens-tu?

ARTÉMIDORE.

Je viens de ma maison.

PORCI

Sais-tu quelle heure il est?

Neuf heures.

ARTÉMIDORE.

Mais César est-il au Capitole?

ARTÉMIDORE.

Pas encor ; je l'attends ici sur son chemin.

PORCIA.

Tu venx lui présenter quelque placet, sans doute?

Oui, puisse ce placet plaire aux yenx de César! Que César s'aime assez pour m'écouter, madame! Mon placet est pour lui beaucoup plus que pour moi-

Que dis-tn? l'on ferait quelque mal à César?

PORCIA. rait quelque mal : ARTÉMIDORE.

Je ne sais ce qu'on fait; je sais ce que je crains.
Bonjour, madame, adieu; la rue est fort étroite;
Les sénateurs, préteirs, courtisans, demandeurs,
Font une telle foule, une si grande presse,
Qu'en ce passage étroit ils pourraient m'étouffer;
Et j'attendrai plus loin César à son passage.

(11sort)

THEATRE. TOME VIT.

43

PORCIA.

Allons, il faut le suivre... Uclas! quelle faiblesse Dans le cœur d'une femme! Ah, Brutus! ah, Brutus! Puissent les inmortels hâter ton entreprise! Mais cet homme, grands dieux! m'aurait-il écontée? Ah! Brutus à César va faire une requête Qui ne lui plaira pas. Ah! je m'évanouis.

( à Lucius. )

Va, Lucius, cours vite, et dis bien à Brutus.... Que je suis très joyeuse, et revole me dire....

LUCIUS.

Quoi?

PORCIA.

Tout ce que Brulus t'aura dit pour Porcie.

FIN DU SECOND ACTE.

# ACTE III.

# SCÈNE PREMIÈRE.

Le thrâtre représente une rue qui mêne au Capitole: le Capitole est ouvert. CÉSAR marche au son des trompettes, avec BRUTUS, CASSIUS, CIMBER, DÉ-GIUS, CASCA, CINNA, TRÉBONIUS, ANTOINE, LÉPIDE, POPILIUS, PUBLIUS, ARTÉMI-DORE, et ux autra Devin.

CÉSAR, à l'autre devin.

En bien! nous avons donc ces ides si fatales!

Oui, ce jour est venu, mais il n'est pas passé.

Salut au grand César, qu'il lise ce mémoire.

Trébonius par moi vous en présente un autre; Daignez le parcourir quand vous aurez le temps.

Lisez d'abord le mien; il est de conséquence; Il vous touche de près; lisez, noble César.

CÉSAR.

L'affaire me regarde? elle est donc la dernière.

Eh! ne différez pas, lisez des ce moment.

CÉSAR.

Je pense qu'il est fou.

PUBLIUS, à Artémidore.

Allons, marand; fais place.

CASSIUS.

Peut-on donner ici des placets dans les rues? Va-t'en au Capitole.

POPILIUS, s'approchant de Cassius.

Écontez, Cassius;

Puisse votre entreprise avoir un bon succès!

CASSIUS, étonné.

Comment! quelle entreprise?

POPILIUS.

Adien ; portez-vous bien.

BRUTUS, à Cassius.

Que vous a dit tout bas Popilius Léna?

CASSIUS.

Il parle de succès, et de notre entreprise. Je crains que le projet n'ait été découvert.

Il aborde César, il lui parle; observons.

BRUTUS. l lui parle; observoi CASSIUS, à Casca.

Sois done prêt à frapper, de peur qu'on nous prévienne Mais si César sait tout, qu'allons-nous devenir? Cassius à César tournerait il le dos? Non, j'aime mieux mourir.

CASCA, à Cassius.

Va, ne prends point d'alarme:

Popilius Léna ne parle point de nous. Vois comme César rit; son visage est le même. CASSIUS, à Brutus.

Ah! que Trébonius agit adroitement! Regarde bien, Brutus, comme il écarte Antoine.

DÉCIUS.

Que Métellus commence, et que dès ce moment, Pour occuper César, il lui donne un mémoire.

BRUTUS.

Le mémoire est donné. Serrous-nous près de lui.

CINNA, à Casca.

Souviens toi de frapper, et de donner l'exemple.

CÉSAR s'assied ici, et on suppose qu'ils sont tous dans
la salle du sénat.

Eh bien! tout est-il prêt? est-il quelques abus Que le sénat et moi nous puissions corriger?

CIMBER, se mettant à genoux devant César.

O très grand, très puissant, très redouté César! Je mets très humblement ma requête à vos pieds.

CKSAR.

Cimber, je t'avertis que ces prosternements, Ces génuflexions, ces bases flatteries, Peuvent sur un cœur faible avoir quelque pouvoir, Et changer quelquefois l'ordre éternel des choses Dans l'esprit des enfants. Ne t'imagine pas Que le sang de César puisse se fondre ainsi. Les prières, les cris, les vaines simagrées, Les airs d'un chien couchant peuvent toucher un sot; Bais le cœur de César résiste à ces bassesses. Par un juste décret tou frère est exilé; Flatte, prie à genoux, et lèche-moi les pieds; Va, je te rosserai comme un chien; loin d'ici! (\*) Lorsque César fait tort il a toujours raisou.

<sup>(\*)</sup> Traduit fidelement.

CIMBER, en se retournant vers les conjurés. N'est-il point quelque voix plus forte que la mienne,

N'est-it point quelque voix plus forte que la mienne. Qui puisse mieux toucher l'oreille de César, Et fléchir son courroux en faveur de mon frère?

BRUTUS, en baisant la main de César.

Je baise cette main, mais non par flatterie; Je demande de toi que Publius Cimber Soit dans le même instant rappelé de l'exil.

CÉSAR.

Quoi, Brutus!

CASSIUS.

Ah! pardon, César; César, pardon! Oui, Cassins s'abaisse à te baiser les pieds Pour obtenir de toi qu'on rappelle Cimber.

CÉSAR.

On pourrait me fléchir si je vous ressemblais: Oui ne saurait prier résiste à des prières. Je suis plus affermi que l'étoile du nord. Qui dans le firmament n'a point de compagnon (\*) Constant de sa nature, immobile comme elle. Les vastes cieux sont pleins d'étoiles innombrables: Ces astres sont de fen, tous sont étincelants, Un seul ne change point, un seul garde sa place. Telle est la terre entière: on y voit des mortels, Tous de chair et de sang, tous formés pour la crainte. Dans leur nombre infini, sachez qu'il n'est qu'un homme Qu'on ne puisse ébranler, qui soit ferme eu son rang, Om sache résister: et cet homme, c'est moi. Je veux vous faire voir que je suis inflexible: Tel je parus à tous quand je bannis Cimber, Et tel je veux paraître en ne pardonnant point.

(°) Traduit avec la plus grande exactitude.

CIMBBR.

O César!

CÉSAR.

Prétends-tu faire ébranler l'Olympe?

DÉCIUS, à genoux-

Grand César!

CÉSAR, repoussant Décius.

Va, Brutus en vain l'a demandé.

CASCA, levantla robe de César

Poignards, parlez pour nous.

(Il le frappe; les autres conjurés le secondent. César se débat contre eux. il marcho en chancelant, tout percé de coups, et vient jusqu'auprès de Brutus, qui, en détournant le corps, le frappe comme à regret. César tombe, en s'écriant: )

Et toi, Brutus, aussi?

Liberté, liberté!

CIMBEP.

La tyrannie est morte. Courons tous, et crions, Liberté!dans les rues.

CASSIUS.

Allez à la tribune, et criez, Liberté!

BRUTUS, aux sénateurs et au peuple, qui arrivent. Ne vous effrayez point, ne fuyez point, restez.

Peuple, l'ambition vient de payer ses dettes.

Brutus, à la tribune.

CASSIUS.

Et vous aussi, volez.

Où donc est Publius?

GINNA.

Il est tout confondu.

CIMBER.

Soyons fermes, unis; les amis de César Nous peuvent assaillir.

BRUTUS.

Non, ne m'en parlez pas.

Ah! e'est vous. Publius; allons, prenez conrage; Soyez en sûreté, vous n'avez rien à craindre, Ni vous, ni les Romains; parlez au peuple, allez.

CASSIUS.

Publius, laissez-nous; la fonle qui s'empresse Pourrait vous faire mal; vous êtes faible et vieux.

RRUTUS.

Allez; qu'aueun Romain ne prenne iei l'audace De soutenir ce meurtre et de parler pour nous; C'est un droit qui n'est dû qu'aux seuls vengeurs de Rome.

# SCÈNE II.

LES CONJURÉS, TRÉBONIUS.

CASSIUS.

Que fait Antoine?

TRÉBONIUS.

· Il fuit interdit, égaré;

ll fuit dans sa maison: pères, mères, enfants, L'effroi dans les regards, et les eris à la bouche, Pensent qu'ils sont au jour du jugement dernier.

BRUTUS.

O destin! nous saurons bientôt tes volontés. On connaît qu'on mourra; l'heure en est inconnuc : On compte sur des jours dont le temps est le maître.

CASSIUS.

Eh bien! lorsqu'en mourant on perd vingt aus de vie, On ne perd que vingt ans de craintes de la mort.

### BRUTUS

Je l'avone : ainsi donc la mort est un bienfait; Ainsi César en nous a trouvé des amis; Nous avons abrégé le temps qu'il ent à craindre.

#### AS CA.

Arrêtez; baissons-nons sur le corps de César; Baignons tous dans son sang nos mains jusques au coude; (\*) Trempons-y nos poignards, et marchons à la place: Là, braudissant en l'air ces glaives sur nos têtes, Crions à haute voix: « Paix! liberté! franchise! »

#### CASSIUS.

Baissons nous, lavons nous dans le sang de César.
(11s trempent tous leurs épées dans le sang du mort.)
Cette superbe scène un jour sera jouée
Dans de nouveaux états en accens inconnus.

Que de fois on verra César sur les théâtres, César mort et sanglant aux pieds du grand Pompée, Ce César si fameux, plus vil que la poussière!

CASSIUS.

Oui, lorsque l'on joûra cette pièce terrible,-Chacun nous nommera vengeurs de la patrie.

(\*) C'estici qu'on voit principalement l'esprit différent des nations. Cette horrible barbario de Casca ne sersit jamaistombée dans l'idée d'un auteur français; nous ne voulons point qu'on ensauglante le théâtre, si ce n'est dans les occasions extraordinaires, dans lesquelles qu sauve tant qu'on peut cette atrocité dégoûtante.

FIN DE JULES CESAR.

## OBSERVATIONS

## SUR LE JULES CÉSAR DE SHAKESPEARE.

Voilla tout ce qui regarde la conspiration contre César. On peut la comparer à celle de Cinna et d'Emilicoutre Auguste, et mettre en parallèle ce qu'on vient de lire avec le récit de Cinna et la délibération du second acte: on trouvera quelque différence entre ces deux ouvrages. Le reste de la pièce est une suite de la mort de César. On apporte son corps dans la place publique; Brutus harangue le peuple; Antoine le harangue à son tour; il soulève le peuple contre les conjurés: el le conique est encore joint à la terreur dans ces scènes comme dans les autres. Mais il y a des beautés de tous les temps et de tous les lieux.

On voit ensuite Antoine, Octave et Lépide, délibérer sur leur triumvirat et sur les proscriptions. De la on passe à Sardis sans aucun intervalle. Brutus et Cassius se querelleut: Brutus reproche à Cassius qu'il vend tout pour de l'argent, et qu'il a des demangacisons dans les mains. On passe de Sardis en Thessalie; la bataille de Philippes se donne; Cassius et Brutus se tuent l'un après l'autre.

On s'étonne qu'une nation cél-bre par son génie et par ses succès dans les arts et dans les seis nœs puissese plaire à tant d'irrégularités monstrueuses, et voie souvent encore avec plaisir, d'un côté, César s'expriment quelquefois en héros, quelquefois en capitan de farce; et de l'autre, des charpentiers, des savetiers, et des sénateurs même, parlant comme on parle aux halles.

Mais on sera moins surpris quand on saura que la plupart des pièces de Lopez de Véga et de Caldéron, en-

Espaçue, sout dans le même goût. Nous donnerous la traduction de l'Héraclius de Caldéron, qu'on pourra comparer à l'Héraclius de Corneille: on y verra lemême génic que dans Shakespeare, la même iguorance, la même graudeur, des traits d'imagination pareils, la même enflure, des grossièretés toutes semblables, des inconséquencesaussi frappantes, et le même melauge du béguin de Gilles et du colturne de Sophoele.

Certainement l'Espagne et l'Angleterre nesé sont padonné le mot pour applaudir pendant près d'un siècle à des pièces qui révoltent les autres nations. Rien n'est plus opposé d'ailleurs que le génie anglaiset le génie espagnol. Pourquoi donc es deux nations différentes seréunissentalles dans un goût si ctrange? Il -faut qu'il y en ait une raison, et que cette raison soit dans la nature.

Premièrement, les Anglais, les Espagnols n'ont jamais rien counu de mieux; secondement, il y a un grand fouls d'intérêt dans ces pièces si bizarres et si sauvages. J'ai vu jouer le César de Shakespeare, et j'avone que, dès la première scène, quand j'entendis le tribun reprocher à la populace de Rome son ingratitude envers l'ompée, et son attachement à César, vainqueur de Pompée, je et son attachement à César, vainqueur de Pompée, je commençai à être intéressé, à être mu. Je ne vis ensuite aucun conjuré sur la scène qui ne me donnât de la curiosité; et, malgré tant de disparates ridicules, je sentis que la pièce m'attachait.

Troisiemement, il y a beaucoup de naturel; ce naturel est souvent bas, grossier et barbare. Ce ne sont point des Romains qui parlent; ce sont des campagnards des siècles passés qui conspirent dans un cabaret; et César, qui leur propose de boire bouteille, ne ressemble guère à César. Le ridicule est outré, mais il n'est point languissant; des , trails sublimes y brillent de temps en temps comme des diamants répandus sur de la fange.

J'avone qu'en tout j'aimais mieux encore ce monstrueux spectacle que de longues confidences d'un froid amour, ou des raisonnements de politique encore plus froids.

## 516 OBSERVATIONS SUR JULES CÉSAR.

Enfin, une quatrième raison, qui, jointe aux trois autres, est d'un poids considérable, c'est que les hommes en général aiment le spectacle; ils veulent qu'on parle à leurs yeux: le peuple se plait à voir des cérémonies pompeuses, des objets extraordinaires, des orages, des armées rangées en bataille, des épées nues, des combats, des meurtres, du sang répandu; et beaucoup de grands, comme on l'a déjà dit, sont peuple. Il faut avoir l'esprit rès cultivé, et le goût formé, comme les Italiens l'ont eu au seizième siècle, et les Français au dix-septième, pour ne vouloir rien que de raisonnable, rien que de sagement écrit, et pour exiger qu'une pièce de thêâtre soit digne de la cour des Médicisou de celle de Louis XIV.

Malheureusement Lopez de Véga et Shakespeare eurent du génie dans un temps où le goût n'était point du tout formé; ils corrompirent celui de leurs compatriotes, qui en général étaient alors extrêmement iguorants. Plusieurs auteurs dramatiques, en Espagnect en Angleterre, tchérent d'imiter Lopez et Sîrakespeare; mais, n'ayant pas leurs talents, ils n'imitèrent que leurs fautes, et par là ils servirent encore à établir la réputation de ceux qu'ils youlaient surpasses.

Nous ressemblerions à ces nations si nous avions été dans le même cas. Leur thêûtre est resté dans une enfance grossière, et le nôtre a peut-être acquis trop de raifinement. J'ai toujours pensé qu'un heureux et adroit mélange de l'action qui règne sur le thêûtre de Londres et de Madrid, avec la sagesse, l'élégance, la noblesse, la décenée du nôtre, pourrait produire quelque chose de parfait, si pourtant il est possible de rien ajouter à des ouvrages tels qu'I plugeine et Athalie.

Je nomme ici Iphigénie et Athalie, qui me paraissent être, de toutes les tragédies qu'on ait jamais faites, celles qui approchent le plus de la perfection. Corneille n'a aucune pièce parfaite; on l'excuse sans doute; il était presque saus modèle et sans conseil; il travaillait trop

## OBSERVATIONS SUR JULES CÉSAR.

rapidement; il négligeait sa langue, qui u'éta ' pas perfectionnée encore: il ne luthait pas a-sez contre les difficultés de la rime, quiest le plus pesan de tun-les jongs, et qui force si souvent à ne point dire requ'on veut dire. Il était inégal comme Shakespeare, et plein de g'uie comme luit mais le génie de Corneille était à celui de Shakespeare ce qu'un seigneur est à l'égard d'un honame du peuple né avec le même esprit que lui.

FIN DES OBSERVATIONS SUR JULES CESAR.

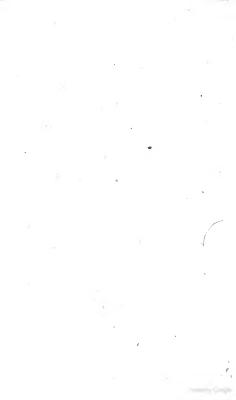

# L'HÉRACLIUS ESPAGNOL,

OU LA

# COMÉDIE FAMEUSE.

DANS CETTE VIE TOUT EST VÉRITÉ ET TOUT MENSONGE.

Fête représentée devant LL. MM., dans le salon royal du palais;

PAR DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA

. .

## PRÉFACE DUTRADUCTEUR.

It s'est élevé depuis long-temps une dispute assez vive pour saveir quel était l'original, ou l'Héraclius de Corneille, ou celui de Caldéron. N'ayant rien u de satisfesant dans les raisons que chaque parti alléguait, j'ai fait venir d'Espagne l'Héraclius de Caldéron, intitule: En esta vida todo es verdad y todo mentira, imprimé séparément in-42: avant que le recueil de Caldéron parût au jour. C'est un exemplaire extrémement rare, et que le savant don Gregorio Mayans y Siscar, ancien bibliothécaire du roi d'Espagne, a bien voulu m'envoyer. l'ai traduit et a ouvrage, et le lecteur attentif verra aisément quelle est la différence du genre employé par Corneille et de celui de Caldéron; et il découvrira au premier coup d'œil quel est l'original.

Le lecteur a déjà fait la comparaison des thétàres francais et anglais, cu lisant la conspiration de Brutus et de Cassiusapprès avoir lu celle de Cima. Il comparera de même le théûtre espagnol avec le français. Si après cela il reste des disputes, ce ne sera pas entre les personnes éclairés.

## PERSONNAGES.

PHOCAS, HÉRACLIUS, fils de Maurice. LÉONIDE, fils de Phocas. ISMÉNIE.

ASTOLPHE, montagnard de Sicile, autrefois ambassadeur de Maurice vers Phocas.

CINTIA reine de Sicile.

LISIPPO, sorcier. FRÉDÉRIC, prince de Calabre.

LIBIA, fille du sorcier.

LUQUET paysan gracieux, ou bouffon.

SABANION, autre bouffon, on gracieux.

MUSICIENS et SOLDATS.

## L'HÉRACLIUS ESPAGNOL,

OU LA

## COMÉDIE FAMEUSE.

## PREMIÈRE JOURNÉE.

Le theatre représente une partie du mont Etna: d'un côté, ou bat le tambour ct ou sonne de la trompette; de l'autre, on joue du luth et du théorbe: des soldats s'avancent à droite, et Phocas paraît le dernier; des domes s'avancent à gauche, et Cintia, reine de Sicile, paraît la dernière. Les soldats crient: « Phocas vive ! » Phocas répond: « Vive Cintia! allons, soldats, dites en la voynant, Vive Cintia! » Alors les dames crient de toute leur force: « Vive Cintia et Phocas!

Quand on a bien crié, Phocas ordonne à ses tambours et à ses trompettes de battre et de souner en l'houneur de Ciutia. Cintia ordonne à ses musiciens de chauter en l'houneur de Phocas; la musique chaute ce couplet:

> Sicile, en cet heuveux jour, (\*) Vois ce héros plein de gloire, Qui règne par la victoire, Mais encor plus par l'amour.

(\*) Il ya dans l'original mot à mot:

Que ce Mars jamais vaincu,
Que ce César, loujours vainqueur,
Vienne dans une heure fortunée
Aux montagnes de Trinacrie.

Après qu'ou a chantéces beaux vers, Cintia rend hommage de la Sicile à Phocas; elle se félicite d'être la première à lui baiser la main: a Nous sommes tous heureux, » lui dit-elle, de nous mettre aux pieds d'un héros si glorieux. » Ensuite cette belle reine, se tournant vers les spectateurs, leur dit: a Cest la crainte qui me fait parse le rainsi şil faut bieu faire des compliments à un tyron. » La musique recoumence alors, et on répète que Phocas est venu en Sicile par un heureux hasard. L'empereur Phocas prend alors la parole, et fait ce récit, qui, comme on voit, est très à propos:

Il est bien force que je vienne ici, belle Cintia, dans une heure fortuncé; car j'y trouve des applaudissements, et je pouvaisy entendre des injures. Je suis né'en Sicile, comme vous savez; et, quoique courouné, de tant de lauriers, j'ai craint qu'en voulant revoir les montagnes qui ont été mon berceau, je ne trouvasse ici plus d'oppositions que de fêtes, attendu que personne n'est aussi heureux dans sa patrie que chez les étrangers, surtont quand il revient dans son pays après tant d'années d'absence.

Mais voyant que vous êtes politique et avisée, et que vous me recevez si bien dans votre royaume de Sicle, je vous donne ici ma parole, Cintia, que je vous maintiendrai en paix chez vous, et que je n'étancherai ni sur vous ni sur la Sicile la soil hydropique de sang de mou superbe héritage; et afin que vous sachiez qu'il n'y a jam ais en de si grande clémence, et que personne jusqu'à présent u'a joui d'un tel privilége, écoutez attentuvement.

J'ai la vanité d'avouer que ces montagnes et ces bruyères m'ont donné la naissance, et que je ne dois qu'à moi seul, non à un sang illustre, les grandeurs où je suis monté. Avorton de ces montagnes, c'est grâce à ma grandeur que j'y suis revenu. Vous voyez ces son. mets du mont. Etna dont le feu et la neige se disputent la eime; c'est là que j'ài été nourri, comme je vous l'ai dit, je n'y connus point de père, je ne fus entouré que de scrpents; le lait des louves fut la nourriture de mon enfance: et dans ma jeunesse, je ne mangaei que des herbes. Elévé comme une brute, la nature douta longtemps si j'étais homme ou bête, et résolut enfin, en voyaut que j'étais l'un et l'autre, de me faire commander aux hommes et aux bêtes. Mes premiers vassaux furent les griffes des oiseaux, et\*les armes des hommes contre lesquels jè combattis: leurs corps me servirent de viande, et leurs peaux de vêtements.

Comme je menais cette belle vie, je rencontrai. une troupe de bandits qui, poursuivis par la justice, se retiraient dans les épaisses forêts de ces montagnes, et qui y vivaient de rapine et de carnage. Voyant que l'étais une brute raisonnable, ils me choisirent pour leur capitaine : nous mîmes à contribution le plat pays; mais bientôt, nous élevant à de plus grandes entreprises ,nous nous emparâmes de quelque villes bien peuplées: mais ne parlons pas des violences que j'exercai. Votre père régnait alors en Sicile, et il était assez puissant pour me résister; parlons de l'empereur Maurice qui régnait alors à Constantinople. Il passa en Italie pour se venger de ce qu'on lui disputait la souveraineté des fiels du saint empire romain. Il ravagea toutes les campagnes, et il n'y eut ni hameau ni ville qui ne tremblât en voyant les aigles de ses étendards.

Votre père le roi de Sieile, qui voyait l'orage approcher de ses états, nous accorda un pardon général à nos voleurs et à mai; é sottes raisons d'état!) il ent recours à mes bandits comme à des troupes auxiliaires, et bientôt mon métier infâue devint une occupation glorieuse. Je combattis l'empereur Maurice avec tant desuccès qu'il mourut de ma main dans une batailleToutes ses grandeurs, tous ses triomphes s'évanouirent; son armée me nomma son capitaine par terre et par mer: alors je les meuai à Constantinople, qui se mit en défense; je mis le siége devant ses murs pendant einq années, sans que la chaleur des étés, ni le froid des hivers, ni la colère de la neige, ni la violence du soleil, me fissent quitter mes tranchées; enfin les habitants, presque casevelis sons leurs ruines, et demimorts de faim, se soumirent à regret, et me nommèrent césar. Depuis ma première entreptise jusqu'à la dernière, qui a été la réduction de l'Orient, j'ai combattu pendant trente années: vons pouvez vous en apercevoir à mes cheveux blancs, que ma main ridée et malpropre peigne assez rarement.

Me voilla présent revenu en Sicile; et quoiqu'on puisse présumer que j'y reviens par la petite vanité de montrer ames concitoyens celui qu'ils ont vu bandit, et qui est à présent empereur, j'ai pourtant encore deux autres raisons de mon retour: ces deux raisons sont des propositions contraires; l'une est la rancune, et l'autre l'amour. C'est ici, Cintia, qu'il faut me prêter attention.

Endoxe, qui était femme et amante de Maurice, et qui le suivait dans toutes ses courses, la nuit comme le jour (à ce que m'ont dit plusieurs de ses sujets), fut surprise des douleurs de l'enfantement le jour que j'avois tué son mari dans la bataille: elle accoucha dans les bras d'un vieux gentillnomme, nommé Astolphe, qui était venu en ambassade vers moi de la part de l'empereur Maurice, un peu avant la bataille, je ne sais pour quelle affaire. Je me souviens très bien de cet Astolphe: et. sije le voyais, je le reconnaîtrais. Quoi qu'il en soit, l'impératrice Eudoxe donna le jour à un petit ensoit, l'impératrice Eudoxe donna le jour à un petit enfant, si pourtant on peut donner le jour dans les ténèbres. La mère mourut en accouchant de lui. Le bom

homme Astolphe, se voyant maître de cet enfant, craignit qu'on ne le remit entre mes mains: on prétend qu'il s'est enfermé avec lui dans les cavernes du mont Etna, et on ne sait aujourd'hui s'il est mort ou vivant.

Mais laissons cela, et passons à une autre aventure: elle n'est pas moins étrange, et eependant elle ue paraîtra pas invraisemblable, car deux aventures parcilles peuvent fort bien arriver. On n'admire les historiens et on ne tire du profit de leur lecture que quand la vérité de l'histoire tient du prodige.

Il faut que vous sachiez qu'il y avait une jeune paysanne nommée Éryphile. L'amour aurait juré qu'elle était reine, puisqu'en effet l'empire est dans la beauté; elle fut dame de mes pensées: il n'y a, comme vous savez, si fière beauté qui ne se rende à l'amour, Or, madame, le junr qu'elle me donna rendezvous dans sou village, je la laissai grosse. Je mis auprès d'elle un confident attentif.

Quand j'eus vaincu et tué l'empereur Maurice, ce confident m'apprit qu'à peine la nouvelle en était venue aux orcilles d'Érhyphile, que, ne pouvant supporter mon absence, elle résolut de venir me trouver: elle prit le chemin des montagnes; les douleurs de l'enfantement la surprirent en chemin dans un désert: mon confident, qui l'accompagnait, alla chercher du secours, et voyant de loin une petite lumière, il v conrut. Pendant ce temps là un habitant de ces lieux incultes arriva aux cris d'Eryphile; elle lui dit qui elle était, et ne lui cacha point que j'étais le père de l'enfant: elle crut l'intéresser davantage par cette confidence; et craignant de monrir dans les donleurs qu'elle ressentait, elle remit cutre les mains de cet inconnu mon chiffre gravé sur une lame d'or, dont je lui avais l'ait présent.

Cependant mon confident revenait avec du monde: l'inconnu disparut aussitôt, emportant avec lui mon fils, et le signe avec lequel on pouvait le reconnaître. La belle Eryphile mourut, sans qu'il mous ait été jamais possible de retrouver ni le volent ni le vol. Je vous ai déjà dit que la guerre et mes victoires nem'ont point laissé le temps de faire les recherches nécessaires. Aujourd'hui, comme toutl'Orient est calme, ainsi que je vous l'ai dit, je reviens dans ma patric, rempli des deux sentiments de tendresse et de haine, pour m'informer des deux vies qui me tourmentent, l'une est celle du fils de Maurice, l'autre de mon proprefils.

Je crains qu'un jour le fils de Maurice n'hérite de l'empire, je crains que le mien ne périsse; j'ignore mème encore si cet enfant est un fils ou une fille. Je veux n'épargner ni soins ni pcines; je chercherai par tonte l'île, aibre par aibre, branche par branche, feuille par fenille, pierre par pierre, jusqu'à ce que je trouveou que je ne trouve pas, et que mes espérances et mes craintes finissent.

#### CINTIA.

Si j'avais su votre secret plutôt, j'anrais fait toutes les diligences possibles; mais je vais vous seconder.

## PHOCAS.

Quel repos peut avoir celui qui craint et qui sonhaite? Allons, ne différons point.

#### CINTIA, à ses femmes.

Allons, vous autres, pour prémices de la joie publique, recommencez vos chants-

## PHOCAS.

Et vous autres, battez du tambour, et sonnez de la trompette.

CINTIA.

Faites redire aux échos:

PROCAS.

Faites résonner vos différentes voix:

Sicile, en cet heureux jour, Vois ce héros plein de gloire, Qui règne par la victoire, Mais encor plus par l'amour.

UNE PARTIE DU CHOEUR.

Que Cintia vive! vive Cintia!

L'AUTRE PARTIE.

Que Phosas vive! vive Phocas!
(On entendici une voix qui crie derrière le théâtre:

PHOCAS.

Écoutez, suspendez vos chants: quelle est cette voix qui contredit Pécho, et qui fait entendre tout le contraire de ces cris, Vive Phocas?

LIBIA. derrière le théâtre.

Meurs de ma malheureuse main.

CINTIA.

Quelle est cette femme qui crie? Nous voilà tombés d'une peine dans une autre c'est une femme qui paraît belle, elle est toute troublée: elle descend de la montagne, elle court; elle est prête à tomber.

PHOCAS.

Secourons-la; j'arriverai le premier.

LIBIA.

Meurs de ma main, malheureuse, et non pas des mains d'une bête.

PHOCAS, en tendant les bras à Libia lor-qu'elle est prête à tomber du hant de la montagne.

Tu ne mourras pas; je te soutiendrai, je serai PAtlas du ciel de ta beauté: tu es en sûreté; reprends tes esprits.

CINTIA, à Libia.

Dis nous qui tu es.

LIBIA.

Je suis Libia, fille du magicien Lisippo, la merveille de la Calabre. Mon père a prédit des malheurs au duc de Calabre son maître ; il s'est retiré depuis en Sicile, dans une cabane, où il a pour tout meuble son almanach, des sphères, des astrolabes, et des quarts-decercle. Nous partageous entre nous deux le ciel et la terre: il fait des prédictions, et j'ai soin du ménage, je vais à la chasse; je suivais une biche que j'avais blessée, lorsque i'ai entendu des tambours et des trompettes d'un côté, et de la musique de l'autre. Étonnée de ce bruit de guerre et de paix, j'ai voulu m'approcher, lorsqu'an milien de ces précipices j'ai vu une espèce de bête en forme d'homme, ou une espèce d'homme en forme de bête; c'est un squelette tout courbé, une anatomie ambulante; sa barbe et ses cheveux sales couvraient en partie un visage sillonné de ces rides que le temps, ce maudit laboureur, imprime sur les sillons de notre vie pour n'y plus rien semer. Cet homme ressemblait à ces vieux étançons de bâtiments ruinés, qui, étant sans écorce et sans racine, sont prêts à tomber au moindre vent. Cette maigre face, en venant à moi, m'a toute remplie de erainte.

PHOCAS.

Femme, ne crains rien; ne poursuis pas: tu ne sais pas quelles idées ur rappelles dans ma mémoire; mais où ne fronve-t-on pas des hommes et des lêtes? Il y a là dedans quelque chose de prodigieux.

#### CINTIA.

Vous pourrez trouver aisément cet homme; car. si les tambours et la musique l'ont fait sortir de sa caverne, il n'y a qu'à recommencer, et il approchera.

#### PHOGAS.

Vous dites bien, fesons entendre encore nos instruments.

(La musique recommence, et ou chanto encore.) Sicile, en cet heureux jour, Vois ce héros plein de gloire, etc.

(Après cette reprise, l'empereur Phocas, la reine Ginita, et la fille du sorcier. «Ca vont à la piste de cette vicille figure qui donne de l'inquiétude à Phocas, sans qu'on sache trop pourquoi il a cette inquiétude. Alors ce vicil-lard, qui est astolphe lui-même, vient sur le thétre avec Héraclius, fils de Maurice, et Léonide, fils de Phocas. Ils sont tous trois vétus de peaux de bètes.)

ASTOLE IE.

Est il possible, téméraires, que vous soyez sortis de votre caverne sans ma permission, et que vous hasardicz ainsi votre vie et la micane?

#### LÉONIDE.

Que voulez-vous? cette musique m³a charmé; je ne suis pas le maître de mes sens.

(On entend alors le son des tambours, )

### RÉRACLIUS.

Ce bruit m'enflamme, me ravit hors de moi ; c'est un volcan qui embrase toutes les puissances de mon âme.

### LÉONIDE.

Quand, dans le beau printemps, les doux zéphyrs et le liquit des ruisseaux s'accordent ensemble, et que les gosiers haumonieux des oiseaux chantent la bienvenue des roses et des œillets, leur musique n'approche pas de celle que je viens d'entendre.

#### BÉRACUTES.

J'ai entendu souvent, dans l'hiver, des gémissements de roupe des montagnes, sons la rage des ouragans, le bruit de la chite des torrents, celui de la colère des nuées: mais rien n'approche de ce que je viens d'entendre: c'est un tonnerre dans un temps serein; il flatte mon cœur et l'embrase.

#### ASTOLPHE.

Ah! je crains hien que ces deux échos, dont l'un est si doux et l'autre si terrible, ne soient la ruine de tous trois.

HÉRACLIUS et LÉONIDE, ensemble. Comment l'entendez-vous?

dominent's entenues roug.

#### ASTOLPHE.

C'est qu'en sortant de ma caverne, pour voir où vous étiez, j'ai rencontré dans cette demeure obscure une femme, et je crains bien qu'elle ne disc qu'elle m'a vu-

## HÉRACLIUS.

Et pontquoi, si vous avez vu une femme, ne m'avezvous pas appelé pour voir comment une femme est faite? car, selon ce que vous m'avez dit, de toutes les choses do monde que vous m'avez nommées, rien n'approche d'une femme; je ne sais quoi de doux et de teudre se caude daus l'âme à son seul nom, sans qu'on puisse dire pourquoi.

## LÉONIDE.

Moi, je vous remercie de ne m'avoir pas appelé pour la voir. Une femme excite en moi un sentiment tout contraire : car d'après ce que vous en avez dit, le eœur tremble à son nom. comme s'apercevant de son danger : ce nom sent laisse dans l'âme je ne sais quoi qui la tourmente sans qu'elle le sache.

#### ASTO LPHE.

Ah! Héraclius, que tu juges bien! ah! Léonide, que tu penses à merveille!

## HÉRACLIUS.

Mais comment se peut-il faire qu'en disant des choses eontraires nous ayons tous deux raison?

#### ASTGE PRE

C'est qu'une femme est un tableau à deux visages. Regardez-la d'un sens, rien n'est si agréable; regardezla d'un autre sens, rien n'est si terrible : c'est le meilleur ami de notre nature, c'est notre plus grand ennemi ; la moitié de la vie de l'âme, et quelquefois la moitié de la mort; point de plaisir sans elle, point de douleur sans elle aussi: on a raison de la craindre, on a raison de l'estimer. Sage est qui s'y fie, et sage qui s'en défie. Elle donne la paix et la guerre, l'allégresse et la tristesse : elle blesse et elle guérit : c'est de la thériaque et du poison. Enfin elle est comme la langue; il n'y a rien de si bon quand elle est bonne, et rien de si mauvais quandelle est mauvaise, etc. LÉONIDE.

S'il y a tant de bien et tant de mal dans la femme, pourquoi n'avez-vous pas permis que nons connussions ce bien par expérience pour en jouir, et ce mal pour nous en garantir?

## HE RACLIUS.

Léonide a très bien parlé. Jusqu'à quand, notre père! nous refuserez-vous notre liberté! et quand nous ins truirez-vous qui vons êtes et qui nous sommes?

## ASTOLPHE.

Ah! mes enfants! si je vous réponds, vous avancez ma mort. Vous demandez qui vous êtcs; sachez qu'il est dangereux pour vous de sortir d'ici. La raison qu' 45\*

m'a forcé à vous cacher votre sort, c'est l'empereur Hérachus, cet Atlas chrétien.

(Cetteconversation est interrompue par un bruit de chasse. Héraclius et Léonide à échappent, excités par la curiosité. Les deux payans gracieux, c'est-drio les deux boufons de la pièce, viennent parler au bon-homme Astolphe, qui craint toujours d'être découvert. Cintia et Héraclius sortent d'une grotte.)

HÉRACLIUS.

Qu'est-ce que je vois?

CINTIA. ? HÉRACLIES.

Quel est cet objet?

Quel bel animal!

CINTIA. La vilaine bête!

HÉRACLIUS.

Quel divin aspect!

Quelle horrible présence!

HÉRACLIUS.

Antant j'avais de courage, autant je deviens poltron près d'elle.

CINTIA.

Je suis arrivée ici très irrésolue, et je commence à ne plus l'être.

HÉRACLIUS.

O vous, poison de deux de mes sens, l'ouie et la vue, avant de vous voir de mes yenx, je vous avais admirée de mes oreilles; qui êtes-vous?

CINTIA.

Je suis une femme, et rien de plus.

DÉRACLIUS.

Et qu'ya-t-il de plus qu'une femme? et, si toutes les autres sont comme vous, comment reste-t-il un homme en vie?

CINTIA.

Ainsi donc vous n'en avez pas vu d'autres?

RERACLIUS.

Non; je présume pourtant que si: j'ai vu le eiel; et, si l'homme est un petit monde, la femme est le ciel en abrégé.

CINTIA.

Tu as paru d'abord bien ignorant, et tu parais bien savant; si tu as en une éducation de brute, ce n'est point en brute que tu parles. Qui es tu done toi qui as franchi le pas de cette montagne avec tant d'audace?

HÉRACLIUS.

Je n'en sais rien.

CINTIA.

Quel est ce vieillard qui écontait, et qui a fait tant de peur à une femme?

MÉRACLIUS.

Je ne le sais pas.

CINTIA.

Pourquoi vis-tu de cette sorte dans les montagnes?

HERACLIU

Jen'en sais rien.

CINTIA.

Tu ne sais rien?

HÉRACLIUS.

Ne vous indignez pas contre moi; ce n'est pas peu savoir que de savoir qu'on ne sait rien du tout.

#### CINTIA.

Je veux apprendre qui tu es, ou je vais te percer de mes flèches.

(Cintia est armée d'un arc, et porte un carquois sur l'épaule; elle veut prendre ses flèches, )

#### BÉRACLIUS.

Si vous voulez m'ôter la vie, vous aurez peu de chose à faire.

CINTIA, laissant tomber ses flèches et son earqueis.

La crainte me fait tomber les armes.

HÉRACLIUS.

Ce ne sont pas là les plus fortes.

Pourquoi?

' HÉRAGLIUS.

Si vous vous servez de vos yeux pour faire des blessures, tenez-vous-en à leurs rayons; quel besoin avezvous de vos flèches?

#### CINTIA.

Pourquoi y a-t-il tant de grâce dans ton style, lorsque tant de férocité est sur ton visage? On ta voix u'appartient pas à ta peau, ou ta peau n'appartient pas à ta voix. J'étais d'abord en colère, et je deviens une statue de neige.

## HÉRACLIUS. .

Et moi, je deviens tout de feu.

(Au milieu de cette conversation arrivent Libia et Léonide, qui se disent à peu près les mêmes choses que Cintia et Héraclius se sont dites. Toutes ces schens sont pleines de jeu de théâtre. Héraclius et Léonide sortent et rentrent. Pendant qu'ils sont hors de la scène, les deux femmes troqueui leurs manteaux j les deux sauvagés, en revenant, s'y méprennent, et concluent qu'Astolphe avait raison de direque la femme est un tableau à double visage. Cependaut on cherche de tout côté le vieillard Astolphe, qui s'est retiré dans sa grotte. Enfin Phocas paraît avec sa suite, et trouve Cintia et Libia avec Hérachius et Léonide.)

CINTIA, en montrant Héraclius à Phocas.

J'ai rencontré dans les forêts cette figure épouvantable.

#### LIBIA.

Et moi, j'ai rencontré cette figure horrible; mais je ne trouve point cette vieille carcasse qui m'a fait tant de peur.

PHOCAS, aux deux sauvages.

Vous me faites souvenir de mon premier état: qui êtes-vous?

#### HÉRACLIUS.

Nous ne savons rien de nous, sinon que ces montagnes ont été notre bereeau, et que leure plantes ont été notre nourriture: nous tenons notre férocité des bêtes qui l'habitent.

#### PHOCAS

Jusque aujourd'hui j'ai su quelque chose de moimême, et vous autres, pourrai-je savoir aussi quelque chose de vous, si j'interroge ce vicillard qui en sait plus que vous deux?

LÉONIDE.

Nous n'en savons rien.

HÉRACLIUS.

Tu n'en sauras rien.

## PHO CAS.

Comment! je n'ensaurai rien? Qu'on examine toutes les grottes, tous les buissons, et tous les précipiees. Les endroits les plus impénétrables sont sans donte sa demeure, c'est la qu'il faut chercher. UN SOLDAT.

Je vois ici l'entrée d'une caverne toute couverte de branches.

LIBIA.

Oui, je la reconnais; c'est de làqu'est sortice spectre qui m'a fait tant de peur.

PHOCAS, à Libia.

Eh bien! entrez-y avec des soldats, et regardez au fond.

( Héraclius et Léonide se mettent à l'entrée de la caverne. LÉONIDE.

Que personne n'ose en approcher, s'il n'a auparavant envie de monrir.

PHOCAS. Qui nous en empêchera?

LÉONIDE.

Ma valeur.

HÉRACLIUS.

Mon courage. Avant que quelqu'un entre dans cette demeure sombre, il fandraque nous mourious tous deux.

PHOCAS.

Doubles brutes que vous êtes, ne voyez vous pas que votre prétention est impossible?

HERACLIUS et LEONIDE, ensemble.

Va, va, arrive, arrive, tu verras si cela est impossible.

PHOCAS

Voilà une impertinence trop effrontée; allons, qu'ils meurent.

CINTIA.

Ou'il ne reste pas dans les carquois une flèche qui ne soit lancée dans leur poitrine. (\*)

(\*) Le lecteur peut ici remarquer que, dans cet amas d'ex-

( Comme on est pret à tirer surces deux jeunes gens , Astolplie sort de son antre , et s'écrie : )

#### ASTOLPHE.

Non pas à eux, mais à moi; il vaut mieux que ce soit moi qui meure; tuez-moi, et qu'ils vivent.

( Tout le monde roste en suspens, en s'écriant: )

Qu'est ce que je vois? quel étonnement! quel prodige! quelle chose admirable!

(Les deux paysans gracieux prennent ce moment intéressant pour venir mèler leurs bouffonneries à cette situation, et ils croient que tout cela est de la magie: Phocas reste tout pensif.)

#### CINTIA.

Je n'ai jamais vu de léthargic-pareille à celle dont le discours de ce bon-homme vient de frapper Phocas.

PHOGAS, à Atlolphe.

Cadavre ambulant, en dépit de la marche rapide du temps, de tes cheveux blancs, et de ton vieux visage brùlé par le soleil, je garde pourtant dans ma mémoire les traces de ta personne; je t'ai vn ambassadeur auprès de moi. Comment es-tu ici ? je ne cherche point à t'effrayer par des rigueurs; je te promets au contraire ma faveur et mes dons: lève-loi, et dis-moi si l'un de ces deux jeunes géns n'est pas le fils de Maurice, que ta fidélité sauva de ma colère?

travagances, ce discours de Cintia est peut-être cequi révolte le plus: on ne s'étonne point que, dans un siècle où l'on était si loin du hon goût, un auteur se soit abandonné à son génie sauvage pour amuser une multitude plus ignorante que lui. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est que contre le hons sens; mais que Cintia, qui a paru avoir quelques sentiments pour Héraelius, et qui doit! Pépouser à la fin de la pièce, ordonne qu'on le tue, lui et Léonide, cela choque si étrangement tous les sentiments naturels, qu'on ne peut comprendre que la Comédie i ameuse de don Pedro Caldéron de la Berca u'ait pas en est endroit excité la plus grande indignatium.

#### ASTOLPHE.

Oni, seigueur, l'un est le fils de mon empereur, que j'ai élevé dans ces montagnes, sans qu'il sache qui il est ni qui je suis il m'a paru plus convenable de le cacher ainsi, que de le voir en votre pouvoir, ou dans celui d'une nation qui rendait obéissance à un tyran.

#### PROCAS.

Eh bien! vois comment le destin commande aux précautions des hommes. Parle, qui des deux est le fils de Maurice?

## ASTOLPHE.

Que c'est l'un des deux, je vous l'avoue; lequel c'est des deux, je ne vous le dirai pas.

## PHOCAS.

Que m'importe que tu me le cèles? empêcheras-tu qu'il ne meure, puisqu'en les tuant tous deux je suis sûr de me défaire de celui qui peut un jour troubler mon ompire?

## HÉRACLIUS.

Tu peux te défaire de la crainte à moins de frais.

## PHOGAS.

## Comment?

### LÉONIDE.

En assouvissant ta fureur dans mon sang; cescra pour moi le comble des honneurs de mourir fils d'un empereur, et je te donnerai volontiers ma vie.

#### HÉRACLIUS.

Seigneur, c'est l'ambition qui parle en lui; mais en moi c'est la vérité.

PHOGAS.

## Pourquoi?

HÉRACUTUS.

Parce que c'est moi qui suis Héraclius.

PHOCAS.

En es tu sûr?

HÉR A CLI UG.

Oui.

PHOCAS.

Qui te l'a dit?

HÉRACLIUS.

Ma valeur. (\*)

PHOCAS.

Quoi! vous combattez tous deux pour l'honneur de mourir fils de Maurice ?

Oni.

Tous DEUX, ensemble.

PHOCAS, à Astolphe.

Dis, toi, qui des deux l'est?

Mei.

HÉRACLIUS. L'ÉONI DE.

Moi.

ASTOLPHE.

Ma voix t'a dit que c'est l'un des deux; ma tendresse tarra qui c'est des deux.

PHOCAS.

Est ce donc là aimer que de vouloir que deux périssent pour en sauver un? Puisque tous deux sout également résolus à mourir, ce n'est point moi qui suistyran. Soldats, qu'on frappe l'un et l'autre.

ASTO SPAL

Tu y penseras mieux.

(\*) On voit que, dans cet amas d'aventures et d'idées romanesques, il y a de temps en temps des traits admirables. Sitout ressemblait à ce morceau, la paice seruit au dessus de nos meilleures,

THEATRE. TOME VIL.

PHOGAS.

Que veux-tu dire?

ASTOLPHE.

Si la vie de l'un te fait ombrage, la mort de l'autrête causerait bien de la douleur.

PHOC AS

Pourquoi cela?

ASTOLPHE.

C'est que l'un des deux est ton propre fils; et, pour ten convaincre, regarde cette gravurc en or que me donna autrofois cette villagedise, qui m'avoua tout dans sa douleur, qui me donna tout, et qui ne se réserva pas même son fils. A présent que tu es sûr que l'un des deux est né de toi, pourras-tu les faire, perir l'un et l'autre?

PHOCA'S.

Qu'ai-je entendu! qu'ai-je vu!

CINTIA.

Quel évenement étrange !

PHOCAS.

O ciel! où suis je? quand je suis près de me venger d'un ennemi qui pourrait me succéder, je trouve mon rétitable successeur sans le connaître; et le bouclier de Pamour repousse les traits de la haine. Ah! tu me diras quel est le sang de Maurice, quel est le mien.

ASTOLPH E.

C'est ce que je ne te dirai pas. C'est à ton fils de servir de sauvegarde au fils de mon prince, de mon seigneur.

PHOCAS.

Tonsilence ne te servira de rien; la nature, l'amour paternel parleront; ils me diront sans toi quel est monsang; et celui des deux en faveur de qui la nature ne parleta pas sera conduit ausupplice.

#### ASTOLPHE.

Ne te fie pas à cette voix trompeuse de la nature: cet amour paternel est sans force et sans chaleur quand un pere n'a jamais vu son fils, et qu'un antre l'a nourri Crains que dans ton erreur tu ne donnes la mort à ton propre sang.

#### PHOGAS.

Tu me mets dans l'obligation de te donner la mort à toi-même, si tu n c me déclares qui est mon fils.

#### ASTOLPHE.

La vérité en demeurera plus cachée. Tu sais que les morts gardent le secret.

Eh bien! je ne te donnerai point la mort, vieil insensé, vieux traître; je te ferai vivre dans la plus horrible prison; et cette longue mort t'arrachera ton secretpièce à pièce. ( Phocas renverse le vieil Astolphe par terre ; les deuxjeunes

## gens le relèvent. ) HÉRACUIUS et LÉONIDE.

Non, ta fureur ne l'outragera pas: que gagnes-tu à le maltraiter ?

#### PHOCAS.

Osczwous le protéger contre moi?

LES DEUX, ensemble.

S'il a sauvé notre vie, n'est-il pas juste que nous gar. dions la sienue?

### PHOCAS.

Ainsi donc l'honneur de pouvoir être mon fils ne pourra rien changer dans vos cœurs?

## HÉRACLIUS.

Non pas dans le mien; il y a plus d'honneur à mourir fils légitime de l'empereur Maurice, qu'à vivre hâtard de Phocas et d'une paysanne.

#### LÉONIDE.

Et moi, quand je regarderais l'honneur d'être ton fils comme un suprême avantage, qu'Héraclius n'ait pas la présomption de vouloir être au-dessus de moi.

PHOCAS

Quoi! l'empereur Maurice étaitil donc plus que. l'empereur Phocas?

Oui.

PHOCAS:

Et qu'est donc Phocas?

BESDEU-K

Rien.

PHO CAS.

O fortuné Maurice! à malheureux Phocas! je nepeux tronver un fils pour régner, et tu en trouves deux pour mourir. Ah! puisque ce perfide resse le maître de ce secret impénétr-ble, qu'on le charge de fers, et que la faim, la soif, la nudité, les tourments, le fassent parler.

LES DEUX, ensemble.

Tu nous verras auparavant morts sur la place..

PHOCAS.

Ah! c'est là aimer. Hélas l'je cherchais aussi-à aimer. l'un des deux. Que mon indignation se venge sur l'unet sur l'autre, et qu'elle s'en prenne à tous trois.

( Les soldats les entourent. )

HÉRACLIUS.

Ilfandra auparavant me déchirer par morocaux.

LÉONIDE. Je vous tucrai tous.

200

P. H. O.C.A.S.

Qu'en châtic cette démence: qu'espèrent-ils? qu'ons les trame ou prison, ou qu'ils mourent.

#### ASTO LPHE.

Mes enfants, ma vie est trop peu de chose; ne lui sacrifiez pas la vôtre.

LIBIA, à Phocas.

Seigneur....

#### PHOCAS.

Ne me dites rien; je sens un volcan dans ma poitrine, et un Etna dans mon court.

(Cette scène térrible, si étincelante de beautés naturelles, est interrompue par les deux paysans gracieux. Pendant ce temps-là les deux sauvages se défendent contre les soldats de Phocas: Cintia et Libia restent présentes, sans rien dire. Le vieux sorcier Lisippo, père de Libia; arrive.)

#### LISIPPO.

Voilà des prodiges devant qui les miens sont peu de chose: je vais tacher de les égaler. Que l'horreur des ténèbres enveloppe l'horreur de ce combat; que la nuit, les éclairs, les tonnerres, les nuées, le ciel, la lune et le soleil obéissent à ma voix.

(Aussitôt la terre tremble, le théâtre s'obscureit, on voit les éclairs, on entend la foudre, et tous les acteurs se sauvent en tombant les uns sur les autres.)

C'est ainsi que finit la première journée de la pièce de. Caldéron

FIN DE LA PREMIÈRE JOURNÉS.

## SECONDE JOURNÉE.

Ly a des béautés dans la seconde journée comme il yen a dans la première, au milieu de ce chaos de folies insonséquentes. Par exemple Cintia, en parlant à Libia de ce sauvage qu'on sppelle Héraclius, lui parle ainsi :

Nous sommes les premières qui avons vu. combien sa rudesse est traitable.... J'en ai eu compassion, j'en ai tét troublée; je l'ai vu d'abord si fier, et ensuites i soumis avec moi! Il s'animait d'un-si noble orgueil, en se eroyant le fils d'un empereur; il était si intrépide avec Phocas; il aimait mieux mourir que d'être le fils d'un autre que de Maurice; enfin sa piété envers ce vénérable vieillard! Tout doit te plaire comme à moi.

Cela est naturel et intéressant. Mais voici un morceau qui parait subline: c'est estle réponse de Phocas au sorcier Lisippo, quand celui-ci dit que ces deux jeunes gensont fait une belle action, eu osant se défendre seuls contre taut de monde. Phocas répond:

C'est ainsi qu'en juge ma valeur; et, en voyant l'excès de leur courage, je les ai cru tous deux mes fils.

Phocas dit enfin au bon-homme Astolphe qu'il est content de lui et des deux enfants qu'il a clevés, et qu'il les vent adopter l'an et l'autre: mais il s'agit de les trouver dans les boiset dans les autres où ils se sont enfins. On propose d'y envoyer de la musique au lieude gardes.

Car (dit Astolphe), puisque le son des instruments

les a fait sortir de notre caverne, il les attirera une se conde fois.

On détache donc des musiciens avec les deux paysans gracieux.

Cependant le sorcier persuade à Phocas que toute cette aventure pourrait bien n'être qu'une illusion; qu'on n'est sur de rien dans ce mende; que la vérité est partout jointe au meusonge.

Pour vous en convaincre, dit il, vous verrez tout à l'heure un palais supethe, élevé au milieu de ces déserts sauvages; sur quoi est-il fondé ? sur le vent; c'est un portrait de la vie humaine.

Bientôt après, Héraclius et Léonide reviennent au son de la musique, et Héraclius fait l'amour à Cintia à peu près comme Arlequin sauvage. Il lui avoue d'ailleurs qu'il se sent une secrète horreur pour Phocas. Les pay. sans gracieux apprennent à Héraclius et à Léonide que Phocas est à la chasse au tigre, et qu'il est dans un grand danger. Léonide s'attendrit au péril de Phocas: ainsi la nature s'explique dans Léonide et dans Héraclius; mais elle se dement bien dans le reste de la pièce. On les fait tous deux entrer dans le palais magnifique que le sorcier fait paraître: on leur donne des habits de gala, Cintia leur fait encore entendre de la musique: on répond, en chantant, à toutes leurs questions. On chante à deux chœurs; le premier chœur dit: « On ne sait si leur ori-» gine royale est mensonge ou vérité ». Le second chœuv dit: « Que leur bonheur soit vérité et mensonge ». Ensuite on leur présente à chacun une épée.

Je ceins cette épéc en frissonnant (dit Héraclins ): je me sonviens qu'Astolphe ne disait que c'est l'instrument de la gloir e, le trésor de la renommée; que c'est sur le crédit de son épéc que la valeur accepte tontes les oudonnacces du trésor royal: plusieurs la prennent comme un ornement, et non comme le signe de leur de voir. Peu de gens osoraient accepter cette feuille blanche s'ils savaient à quoi elle oblige.

Pour Léonide, quand il voit ce beau palais et ces riches habits dont on lui fait présent, » Tout cela est beau, » dit-il; cependant je n'en suis point ébloui; je sens qu'il « » faut quelque chose de plus pour mon ambition ». L'auteur a voulu ainsi développerdans le fils de Maurice l'instinct du courage, et dans le fils de Phocas l'instinct de l'ambition. Cela n'est pas sans gonie et sans artifice et il faut avouer (pour parler le langage de Caldérou) qu'il y a des traits de feu qui s'échappent au milieu de ces épaisses fumées.

Phocas vient voir les deux sauvages ainsi équipés, il<sup>5</sup> se prosternent tous deux à ses pieds, et les baisent. Phocas les traite tous deux comme ces enfants. Héraclius se jette-encore une fois à ses pieds, et les baise encore; avilisse ment qui n'était pas nécessaire. Léonide, au contraire, ne le remercie seulement pas: Phocas s'en étonne.

De quoi aurais-je à te remercier (lui dit Léonide)? si tu me donnes des honneurs, ils sant dus à ma naissance, quelle qu'elle soit, si tu m'as accordé la vie, elle m'est odieuse quand je me crois fils de Maurice. Je ne hais pas cette arrogauce (répond Phocas).

Les paysans gracieux se mêlent de la conservation La reine Cintia et Libia arrivent; elles ne donnent aucun éclaircissement à Phocas, qui cherche en vain à découvrir la vérité.

Au milieu de toutés ces disparates arrivețun ambassadeur du duc de Calabre, et cet ambassadeur est le duc de Calabre lui-même. Il baise aussi les pieds de l'hocas, pourmériter, dit-il, de lui baiser la main. Phocas le relève; le prétendu ambassadeur parle ainsi:

Le grand duc Frédéric sachant, û empercur! que vous êtes en Sicile, m'envoie devers vous et devers la reine Cintia pour vons féliciter tons deux, vons, de votre arrivée, et elle, de l'honneur qu'elle a de posséder un tel hôte, il vent mériter de baiser sa main blanche. Mais, pour venir à des matières plus importantes, le grand due mon maîtrem'a ehargé de vons dire qu'éc tant fils de Cassandre, sour de l'empereur Maurice, dont le mondé pleure la perte il ne doit point vous payer les tributs qu'il payait autrefois à l'empire; mais que, s'il nes trouve point d'héritier plus proche que Maurice, c'est à mon maître qu'appartient le bonnet impérial et la couronne de laurier, comme un troit-héréditaire. Il vous somme de les restituer.

#### · PHOCAS.

Ne poursuis point, tais-toi ; to a as dit que des folies. De si sottes demandes ne méritent point de réponse; c'est assez que tu les aies prononcées.

#### , LEONIDE.

Non, seigneur, ce n'est point assez: ce palais n'at-ilpas des fenêtres par lesquelles on peut faire sauter auplus vite monsieur l'ambassadeur?

#### BÉRACLIUS.

Léonide, prends garde; il vient sous le nom sacré d'ambassadenr: n'aggravons point les motifs de mécontentement que peut avoir son maître. PHOCAS, à l'ambassadeur.

Pourquoi restes tu ici? n'as-lu pas entendu ma réponse?

## FRÉDÉRIC.

Jene demenrerai que pour vons dire que la dernière raison des princes est de la poudre, des canons et des boulets. (\*)

(') Le lecteur remarque assez ici l'érudition de Caldéron., et celle des spectaleurs à qui il avait affaire. De la poudre et des boules au cinquième siècle sont dignes de la couduité, de cotte piècs

#### PHOGA S.

En bien! soit. - Que ferons nous, Cintia?

#### CINTIA.

Pour moi, mon avis est qu'ayant l'honneur de vous avoir pour hôte, je continue à vous divertir par des festins, des bals, de la musique et des dauses.

#### PHOCAS

Vous avez raison: entrons dans ces jardins et diversisons-nous, peudant que l'ambassadeur s'en ira.

(Léonide et 'Héracliu' restent ensemble. Le vieux bonbomme Astolople vient se jeter à leurs pieds. Ce vieillard, qui n's-pas un souffle de vic. dit qu'il a rompu les partes de sa prison. « Qu'on me donne mille morts, » a joute-til, j'y consens, puisque j'si cul b bonbour de » vous voir tous-deux dans une si grande splendeur et. » une si grande majesté. »)

### LÉONIDE.

En quelle majesté nous vois-tu donc, puisque tu .

gou laisses encore dans le doute où nous sommes, et que tu ôtes l'héritage à celui qui y doit prétendre, pour .

le donner sottement à celui qui n'y a point de droit ?

## HERACLIUS.

Léonide, tu lui paies fort mal ce que tu lui dois.

## LÉONIDE.

Qu'est-ce donc que je lai dois? il a été notre tyrandans une éducation rustique; il a été le voleur de ma vic, au milien des précipices et des cavernes. Ne devaitil pas, puisqu'il savait qui nous étions, nous élever dans des exercices digues de notre naissance, nous apprendre à manier les armes?

PHOCAS, qui entre doucement sur la pointe du pied pour les écouter.

En vérité, Léonide parle très bien et avec un noble orgueil.

BÉRACLIUS.

Mais il est clair qu'il a protégé celui de nous deux qui est le fils de Maurice, qu'il s'est enfermé dans une caverne avec lui. Y-a-t il une fidélité comparable à cette conduite généreuse? et, dis-moi, n'est-ce pas aussi une piété bien signalée d'avoir aussi conservé le fils de Phocas qu'il connaissait, et qui était en son pouvoir? N'a-t-il pas également pris soin de l'un et de l'airte?

PHOCAS, derrière eux. En vérité Héraclius parle fort sagement.

LÉGNIDE.

Quelle est donc cette fidélité? Il a été compatissant envers l'un, tandis qu'il était cruel envers l'autre. Il edt bien mieux fait de s'expliquer, et de nous instruire de notre destinée: mourrait qui mourrait, et régnerait qui régnerait.

HÉRACLIUS.

LÈONIDE.

Tais toi: puisque tu prends son parti, tu me mets si fort en colère, que je suis pret de....

ASTOLPHE.

De quoi? ingrat, parle.

Il aurait fait fort mal.

LÉONIDE.

D'être ingrat, puisque tu m'appelles ainsi, vieux traître, vieux tyran?

(Léonide lui saute à la gorge et le jette par terre; Méraclius le relève. )

ASTOLPHE.

Ah ! je suis tout brisé.

HÉRACLIUS.

Il faut que ma main qui t'a secouru punissece brutal.

\*(Les deux princes tirent alors l'épée avec de grands cris; les deux paysaus gracieux s'en vont en disant chacun leur mot.)

ASTOLPHE.

Mes enfants, mes enfants, arrêtez!

( Phocas paraît alors: Ciutia et le sorcier arrivent, )

Ne le tue pas.

HWTIA.

Ne te fais point une manvaise affaire.

HÉRACLIUS.

Non, seigneur, je ne le tuerai pas, puisque vous le difendez. Il vivra, madame, puisque vous le voulez. (Léonide, relevé, s'excuse devant Phocas el Cintia de sa chute; il dit qu'on n'en est pas moïns valeureux pour être mal-adroit, et veut courir après 'léfeachius pour s'en venger: Phocas l'en empéebe; et, doutant toujours leuuel des deux est son fis. il dit & (initia)!

J'ai beaucoup vu dans ees jeunes gens, et je n'ai vien vu; mais, dans mes incertitudes, je seus que tous deux ne plaisent également, qu'ils sont également dignes de moi, l'un par son courage opiniâtre, et l'autre par sa modération.

RIN DE LA SECONDE JOURNÉE.

# TROISIÈME JOURNÉE.

La troisième journée ressemble aux deux autres. La reine Cintia donne toujours des concerts aux deux sauvages pour les polir; et ces deux princes, qui sont devenus les meilleurs amis du monde, s'épuisent en galanteries sur les yeux et sur la voix de Cintia et de Libia. Enfin Libia découvre à Héraclius, en présence de Léonide, qu'Héraclius est le-fils de Maurice.

Comment le savez-vous (dit Héraclius)? C'est (répond Libia) que mon père me l'a dit quand il a craint que Phocas ne le fit mourir avec son secret.

#### LIBIA.

Oui, c'est àvous, Héraclius, qu'appartient l'empire invincible de Constantinople.

## CINTIA.

Oui, non-seulement l'empire, mais aussi la Sicile où je règne, qui est une colonie feudataire.

#### LIBI

Mais tandis que Phocas vivra, il faut garder ce secret; il y va de votre vie.

#### CINTIA.

Gardons bien le secret tant qu'il vivra; car l'empereur est hydropique de mon sang, et il s'assouvirait du vôtre et du mien.

#### LIBIA.

Oui, gardons le secret, et voyez comment vous pourrez le déclarer par quelque belle action. CINTIA.

Eilence, et voyons comme vous pourrez vous y prendre.

LIBTA.

Svous tro avez quelque chemin,

Si vous trouvez quelque moyen,

L'IBIA.

Je ne doute pas qu'au même moment

CINTIA.

Je ne doute pas que sur-le-champ

LIBIA.

Plusieurs ne vous suivent.

Plusieurs ne vous proclament.

LIBIA.

Mais il me paraît impossible

CINTIA.

Je vois évidemment l'impossibilité

TOUTES DEUX, ensemble.

Que vous réussissiez tant que Phocas sera en vie.

Écoutez, Libia.

HÉRACLIUS.

Cintia, attendez.

LÉONIDE.

Incertain sur tout ce que j'ai entendu, .

Étonné de tout ce que j'apprends,

Je meurs de chagrin.

#### HÉRACLIUS.

Je vis dans la joie.

PHOCAS, dans le fond du theatre, ayant feint de dormir.

Déjà ils sont informés de cette tromperie, et persuadés de la vérité à mon préjudice il est bien force qu'entre deux sentiments si contraires et si distincts, celui d'ennemi et celui de père, le sang fasse son devoir. Le vais leur parler tont à l'heure: mais non: il vantmieux que je les observe finement; car il est clair qu'ils dissimulent avec moi, et qu'ils ne se confient qu'à ellés; de manière que je vais une seconde fois faire semblant d'avoir sommeil.

Je flotte toujours dans mes incertitudes, mon cœur se partage uécessairement en deux sentiments contraires, celui de père, et celui d'ennemi: allons, voyons si la nature se fera regonnaître. Je viens pour leur parler: mais non; il vaut mieux les épier avec prudence: il est clair qu'ils dissinulent avec moi, et qu'ils ne se confient qu'à des femmes. Il faudra bien enfin que ce songe finisse.

### LÉONID B, sans voir Phocas.

J'avone que je me suis senti pour Phocas je nesais quelle affection secrète; mais je vois à présent que ce sentiment ne venait que de mon orgueil qui aspirait à l'empire. La même tendresse me prend actuellement pour Maurice, et je sens que ce faux amour que je croyais sentir pour Phocas n'était au fond que de la haine, quand j'imagine qu'il est un tyrau, et qu'il m'ôte l'empire qui était à moi. (\*)

(\*) On sent combine ce discours est absurde: comment l'empire était-il à Léonide? Parierait-il autrement si on Ini avait dit qu'il est le fils de Maurice? Chacun d'eux croit-ilque d'est à lui que Libia et Cintia ont parlé? Tout cela paraila, d'une démonce inconcevable.

#### BÉRACLIES.

Je vis' abhorré de Phocas. Je me vois dans le plus grand danger: mais. n'importe; je triomphe d'avoir su quel noble sang échauffe mes veines, quoiqu'à présent; ce feu soit attiédi.

### PHOCAS, derrière eux.

Je ne peux rien avérer sur ce qu'ils disent : approchons-nous pour les écouter; peut-être que da measong-on passer à la vérité. Je me sens trop troublé par les inquiétudes de tout ce songe, dont la réverie est un vrai délire.

#### LÉONI DE.

Je n'ai ni frein, ni raison, ni jugement; je ne veux que régner; et je ferai tout pour y parvenir.

### BÉRACLIUS.

Et moi. je n'ai d'autre ambition, d'autre désir, que d'ètre digne de ce que je suis. Laissons an ciel l'accomplissement de mes desseins il soutiendra ma cause.

(Lei Héraclius se retire un moment, sans qu'on en sache la raison.)

### LÉONIDE.

Il est parti, et je reste seul. Non, je ne.suis pas seul; mes inquiétudes mes peines sont avec moi: je suis si saisi d'horreur en voyant le traître qui m'empêche de ceindre mon front du laurier sacré des empereurs, que je ne sais comment je résiste aux emportements. de ma colère.

## MERACL IUS, revenant.

J'avais sui de ces lieux pour calmer mes inquiétudes; mais, ayant trouvé du monde dans le chemin, je rentre ici pour ne parler à personne.

### LÉONI DE.

Cependant si Libia m'a fait entendre, en m'en disant davantage, que quand Phoeas sera mort il faudra bien ere tout le monde prenne mon parti, je dois espérer (\*) Mais quoi! je me suis senti une secrète inclinatiou penr Phocas. Un empire ne vaut-il pas mieux que cette secrète inclination? Saos doute: done, qu'est-ce que je crains? pourquoi resté-je en suspens?

HÉR AGLIUS.

Que prétend là Léonide ?

(Leonide tire ici son poignard, Heraclius tire le sien, et Phocas qui ctait endormi s'éveille.)

LÉONIDE.

Ou'il meure.

HÉRACLIUS.

Qu'il ne meure pas.

Qu'est-ec que je vois ?

Léo NIDE.

Tu vois qu'Héraclius voulait te denner la mort, et que c'est moi qui me suis opposé à sa fureur.

HÉRACLIUS.

C'est Léonide qui voulait t'assassiner, et c'est moi qui te sauve la vie.

P 110 C & S.

Ah! malheureux! je ne suis ni endormi ni éveillé; j'entends crier, Qu'il meme! j'entends crier, Qu'il we meure pas! je confonds ces deux voix; aucune n'est distincte; ce sont deux métanx fondus ensemble que je ne peux démôler: il m'est impossible de rien décider. Si je m'arrête à l'action et aux paroles, tout est égal de

(\*) Libia ne lui a rien dit de cela; c'est à Héraclius qu'elle a tenu ce propos: apparenment qu'il y a dans cette scène un jeu de théâtre lel que chacun des deax princes puisse croire que Libia s'adresse à lui; l'appelle Héraclius, et déclare qu'il est fits de Maurich part et d'autre , chacun d'eux a un poignard dons la main.

### BERACLIUS.

Ic me suis armé de ce poignard, quand j'ai vu que Léonide tirait le sien pour te frapper.

#### PHOCAS.

Prenons garde; je ne peux, il est vrai, porter un jugement assuré sur les voix que jai enteudues, sur l'action que jai vue: mais l'épouvante que jairessentie dans mon cœur. me dit par des cris étouffés que c'est toi, Héraelius, qui es le traître. Le fer que j'airus briller d'uns ta main. ce couteran, cet acier le fil de ce poignard, font hérisser mes cheveux sur ma tête. Défendsmoi, Léonide; toute ma valeur tremble encore à l'idée cette fureur, de cette aveugle hardlesse, de cétte sanglante audace; il me semble que je le vois encore escrimer avec cet aspic de metal, et ces regards de basilie.

## RÉRACLIUS.

Eh, seigneur! quand je mets à vos pieds, non-seulement ce poignard, mais aussi ma vie, pourquoi vous faisje peur?

## PHOCAS.

Lisippo, Cintia, Libia, puisque vous êtes mes amis et mes commensaux, sachez qu'Héraclius me veut faire perir.

## HÉRACLIUS.

Alt ! si une fois ils en sont persuadés, ils me tueront. Alt ciel! où m'enfuirai je dans un si grand pétil?

(Il s'en va, et on le laisse aller.)

PHOCAS, quand Héraclius est parti-

Défendez moi contre lui.

## LÉONIDE, à part.

Moi, seigneur, je vons défendrai. Dieu merei, j'en

suis tiré... Oui, seigneur, je le suivrai; son châtiment sera égal à sa trahison; je lui donnerai mille morts.

PHOCAS.

Cours, Léonide; la fuite du traître est un nouvel. indice de son crime.

> LISIPPO, LES-FEMMES. PHOCAS.

Quel mal vous prend subitement, seigneur?

Je ne sais ce que c'est; e'est une lethargie, un éva\_ nouissement, un tourment de tête, un spasme, une frénésie, une angoisse; mes idées sont toutes troublées; je ne sais si e'est un songe, si tout cela est vrai ou faux. C'est un crépuscule de la vie ; je ne suis ni mort ni vivant; chacun d'eux prétend qu'il voulait me sauver au lien de me tuer. Je ne sais quoi me dit au fond du cœur qu'Héraelius est coupable, et que, si Léonide ne m'avait secourn, Héraclius se serait baigné dans mon sang. Je jurerais que cet Héraclius est le fils de Maurice; toute ma colère crève sur lui. Dites-moi ce que vous en pensez, et si je juge bien ou mal.

GINTIA. Tout cela est si obscur qu'on ne peut pas juger de leur intention, il faut les entendre notre jugement ne peut atteindre à ce qui n'est pas sur les lèvres.

PROCAS, à Lisippo.

Et toi, magicien, ne nous diras-tu rien sur cetteétrange aventure?

LISIPPO.

Si je potivais parler, je vous aurais déjà tont dit; mais la déité qui m'inspire me menace si je parle.

PHOCAS.

Mais ne pourrais-tu pas forcer ta fille Libia, lareine

## LA COMÉDIE FAMEUSE.

Cintia, et les autres, à dire co qu'ils sevent de ces prodiges?

TOUS, ensemble.

On ne pourra nous y obliger, ni nous faire violence.

PHO CAS.

Pourquoi?

560

LIBTA. Sité.

Il faut céder à la fatalité.

Le terme des destinées est arrivé.

ISMENIA.

Oni, ce jour même, cet instant même.

TOUS, ensemble. '

Nous sommes entraînés par la force de l'enchantement (Ils disparaissent tous avec le palais, Phocas et Lisippo res-

tent sur la scène.)

PHOCAS.

Éconte, espère tout de moi.

LISTPPO.

C'est en vain je dois vous laisser dans la situation où vous êtes. Jugez par ce que vous avez vu des raisons de mon silence.

(Il sort.)

Eh bien! tu t'en vas aussi?

(On entend derrière la scène des cris de chasseurs.)

A la forêt, à la montagne, au buisson, au rocher.

( Libia et Cintia derrière la scène appellent Phocas. )

### PHOCAS.

Ils m'ont tous laissé ici duns la plus grande incertitude, je n'ai pu savoir autre chose d'eux tous, sinon qu'Héraelius m'a voulu secourir, après que je l'ai vu le poignard à la main pour me tuer, et que Léonide est un assassin, quand mon œur me dit qu'il volait à mon seconts. O alôme impénétrable! que de choses tu me dis, et que de choses tu me caches!

(On entend derrière le théâtre. )

Voilà le tigre que Phocas a lancé qui va vers la montagne.

CINTIA, dans le fond du théâtre.

Allons, contons après lui. Sans doute, puisque Phocas n'a point paru depuis luer, le tigre l'a déchiré, etil revient pour chetcher quelque nouvelle proie. (†) (Tous les shasseurs appellent ici leurs chiens, et les nommont par leurs noms.)

PHOCAS, sur le devant du theatre.

Ainsi donc, afin que la conclusion de cette terrible aventure réponde à son commencement, voici mon tigre qui revient sur moi, poursuivi par les chiens, sans que j'aie le temps de me mettre en défense. J'ai des vassaux, des domestiques, des amis, et aucun. d'eux ne vient à mon secours.

(Héraclius et Léonide arrivent chacun de lêur côté, vêtus de peaux do hô es, commeils l'étaient à la première journée de cette pièce.)

TOUS DEUX, ensemble.

Je t'ai entendu; j'accours à ta voix.

HÉRAGLIUS.

Je reviens pour savoir... Mais que vois je?

LÉONIDE.

Je viens savoir..., Mais qu'aperçois-je?

HÉR ACLTUS.

Tu aperçois mon ancien habit de peau.

(\*) Il ya dansl'original hambriento, qui veut dire affamé, de hambre, faim.

LÉONIDE.

Tu vois aussi le mien.

BÉRACLIUS...

Mais ai je vu ce que j'ai songé?

LÉONIDE.

Mais ai-je rêvé ce que j'ai vu?

HERACLIUS.

Qu'est devenu ce beau palais? où était-il?

LÉONIDE.

Qui a emporté cet édifice?

PHOCAS.

De quel palais, de quel édifice parlez-vous? Depuishier jusqu'à cette heure j'ai enur après mon tigre; lesrochers out été mon lit: aujourd'hui j'ai fait ce que j'ai pu pour retrouver le chemin, jusqu'à ce qu'eulin j'ai entendu les cris des bêtes savages, les abotements des hiens: j'ai appelé, vous êtes venus; sûtement Ciutia et Libia vous auront dit où j'étais, car elles vous auront trouvés à leur ordinaire au son de la musique. Soyez les bien vends.

(Tous les chasseurs derrière le théâtre.)

Allons tous, allous tous: nous les déconyrirons ici.

(Les dames arrivent avec les deux paysans gracieux et une suite nombreuse. Les paysans gracieux, sont fort étonnés de voir qu'Héraclius et, Léonide-n'ont plus leurs beaux, habits.)

Qu'avez-vous fait, dit un des gracieux, de tous ces ornements, deces belles plumes, de ces joyaux?

LÉONIDE.

Je n'en sais rien.

(Les dames font des complèments à Phocas sur le honneur, qu'il a en d'échapper au ligre. Les deux paysans gracieux, aouiseupent à Héraclius et à Léonide qu'ils les ont vus dans, un beau palais; ni l'un ni l'autre n'en seut convenir.

#### PHOCAS

Quoi qu'il en soit de ce palais, qui sans doute est un enchantement, j'ai déjà dit que j'aimais mieux vons daire du bienà l'un et à l'antre que de me venger de l'un des deux; allons-nous-en dans un autre palais, où vous changerez vos vétements de sauvages en liabits royaux, et où nous ferons des festius et des réjonissances.

### LÉONIDE.

O ciel! sera-ce une fiction? et ce que nons avons va était-il une vérité? quel est le certain? quel est l'incertain? je n'y conçois rien: mais n'importe, allons-nons en où nous serons bien logés, pompen-cement vétus et bien servis: que ce soit une vérité ou un mensonge, qui jouit, jouit, soit que les choses soient vraies ou non, je me jette à tes pieds, je baise ta main pour l'honneur que je reçois.

#### PHOCAS.

Léonide parle très sagement. Et toi, Héraelius, ne me remercies tu pas aussi des grâces que je te fais?

#### BÉRACLIUS.

Non, seigneur; quand je vois que la pourpre et l'émail de Tyr ne causent que des peines, et que les pompes royales sont si passagères qu'on ne sait pas si elles sont un mensonge ou une vérité, je vous prie de me rendre à ma première vie Habitant des montagnes, compagnon des bêtes a pvages, citopen des précipiecs, je n'envie point ces grandeurs qui paraissent et qui disparaissent, et qu'on ne sait si elles sont vraies ou fausses.

#### PHOCAS

Je ne t'entends point.

HÉR A.C. LTUS.

Et moi, je m'entends un peu.

( Le vieil Astolphe et Lisippo arrivent, et s'arrêtent au fond du théâtre. )

#### ASTOLPHE.

J'ai su que Léonide et Héraclius étaient avec Phocas; je viens les voir; mais je n'ose approcher.

#### LISIPPO.

Je veux savoir quel parti ils auront pris, et je vais de ce côté.

### PHOGAS, à Héraclins.

Eh bien! ingrat, tu méprises donc mes bontés?

#### HÉRACLIUS.

Non, j'en fais tant de cas que je ne veux pas les exposer à un nouveau danger. Je me jette à tes pieds, je te supplie de m'éloigner de toi : mon ambition ne veut d'autre royaume que celui demon libre arbitre.

#### PHOCAS.

N'est-ce pas agir en désespéré au mépris de mon honneur?

## HÉRACLIUS.

Non seigneur; il ne s'agit que du mien.

## PHOCAS.

Tes refus sont une preuve de ta trabison. Que fais-je? je réprime ma colère.

## CINTIA.

Quelle trahison pouvez-vous avoir découverte en lui, puisqu'il arrive tout à l'heure?

## PHOCAS.

Va, ingrat, puisque tu abhorres mes faveurs, je vois bien que tu es le fils de mon ennemi.

## HÉRACLIUS.

Eh bien! c'est la vérité; et puisque tu sais le secret d'un prodige que je ne peux comprendre, que je me perde ou non, je suis le fils de Maurice; et je m'énorgueillis à tel point d'un si beau titre, que je dirai mille sois que Maurice est mon père.

#### HOCA S.

Je m'en doutais assez ; mais de qui le sais-tu?

BÉRACLIUS.

D'un témoin irréprochable; c'est Cintia qui me l'a dit.

### CINTIA.

Moi! comment? quand? et de qui aurais-je pu le savoir?

### HÉRACLIUS.

C'est Astolphe qui vous l'a dit, quand on l'a amené devant vous.

#### ASTOLPHE.

Ils vont me tuer! quel espoir me reste-t-il? Moi, madame, je vous l'ai dit?

#### CINTIA.

Non, Astolphe nem'a rien dit; et moi, je ne t'ai point parlé.

### HÉRACLIUS.

S'il vous à dit ce grand secret, je le paye assez par ma mort; et toi, chiavitable impie, qui m'as caché faut d'années la gloire de ma naissance, puisque tu l'as révélée aujourd'hui, pourquoi es-tu si hardi de la nier à présent, et de manquer de respect à Cintia?

#### GIN TIA.

Je t'ai déjà dit que je ne sais rien du tout.

### HÉRACTIUS, à Cincia.

Pour toi, je ne te réplique rien mais à celui-ci, qui, après m'avoir dié l'honneur, m'ôte le jugement, et la vie que je lui ai sauvée dans ee riche palais, je veux le planter là.

ASTOLPHE.

Quoi! quel palais?

LÉONIDE, à Héraclius.

Arrête, ne le maltraite point sans raison; car s'il est vrai que nous avons été dans ce palais, il ne l'est pas que nous soyons, 'toi lefils de Manrice et moi le fils de Phocas Libia m'a dit comme à toi que Maurice, est mon père, et je n'en ai rien cru.

LIBIA

Moi! je te l'ai dit? quand t'ai-je vu? quand t'ai-je parlé?

LÉONIDE.

Dans ce même palais où nous étions tous. Tu m'as dit que ton père le sorcier l'avant deviné par sa profonde science.

LISIPPO, à part.

Ah! voilà l'enchantement rompu.

(à Léonide.)

Et comment ma fille Libia a t-elle pu flatter ainsi ton audace, et me faire dire ce que je n'ai point dit?

UN DES PAYSANS GRACIEUX.

Il faut que le diable s'en mêle, il est déchaîné.

PHOCAS.

Phisque cette confusion augmente, venons à bout de sortir de ce profond ablme. — Astolphe, j'ai voulu savoir ton secret; j'ai employé des moyens qui m'ont instruit. On m'a appris qu'être Héraclius c'est être fils de Maurie.

ASTOLPHE.

Ce serait donc la première vérité que le mensonge aurait dite.

PHOGAS.

Mais afin qu'il ne reste aucun scrupule dans l'esprit Léonide, explique-toi claire ment,

#### ASTOLPHE.

Scigneur, puisque vous le savez, que puis je dire?

Et toi, traître Lisippo, pourquoi viens-tu ici ?

LISIPPO, à Phocas-

Seigneur, je vois la colère de la divinité pour laquelle je gardais le silence: ses sourcils froncés me menaceut; il n'est plus temps de feindre: Léonide est votre fils; c'est assez que je l'affirme. et qu'Astolphe ue le nie pas.

PROCAS.

C'est plus qu'il ne fant. Mes vassaux, mes sujets, Léonide est votre prince.

( Tous les acteurs crient: )

Vive Léonide!

PHOCAS.

Vive Léonide, et meure Héraclius !

Arrêtez.

PHOCAS.

Prétendez-vous empêcher la mort d'Héraclius?

CINTIA.

Oni, je l'empêche: il est venu sur votre parole et sur la mienne: il faut la tenir; et, si vous voulez le fiire mourir, commencez par enfoncer votre poignard dans nou sein.

PHOCAS.

Quelle parole ai je donc donnée?

De ne le faire mourir ni de l'emprisonner.

PHO CAS.

Eh bien! pour vous et pour moi j'accomplirai ma

promesse. Allez, vous autres, faites démarrer cettebarque qui est sur la rive, percez-en le fond. - Madame, ie le laisserai vivant, pnisque je ne lui donne point la mort; il ne sera point prisonnier, puisque je l'envoie courir la mer à son aise. Allez, qu'on l'enlève, qu'on le mette dans cette barque

### HERACLIUS, aux gens de Phocas-

Non, rustres. non. point de violence. l'irai moi-même. à mon tombeau, puisque mon tombeau est dans ce bateau. Adieu, Cintia, charmant prodige, le premier et le dernier que j'ai vn. Adieu, Astolphe mon père: ie vous laisse au pouvoir de mon ennemi, qui en mentant a dit la vérité, et qui a dit la vérité en mentant. (\*)

Espère mieux, et vois si j'ai de la compassion. Je ne t'envie point la consolation d'être avec cet Astolphe qui t'a servi de père. Qu'on entraîne aussi ce malheureux. vieillard.

### ASTOLPHE.

Allons. mon fils, je ne me soucie plus de la vies pius. que je vais mourir avec toi. CINTIA.

Quelle pitié!

LIBIA.

Onel malheur!

LES PATSANS GRACIEUX

Onelle confusion!

A présent, afin que les échos de leurs gémissements. ne viennent point jusqu'à nous, commençons nos ré-

(') C'est que Phocas a fait semblant de savoir qu' Béraclius étai fils de Maurice , n'en etant pas certain , et voulant tirer ce: aveu d'Astolphe. Ainsi , selon Calderon , tout est mensonge es verità.

jouissances; que Léonide vienne à ma cour, que tous le monde le reconnaisse: que tous mes vassaux lui baisent la main, et qu'ils disent à haute voix, Vive Léonide!

HÉRACLIUS.

O cieux, favorisez moi!

O cieux, ayez pitié de nous!.

(La musique chante, Vive Léonide!)

LÉONIDE:

Que tout ecci soit une vérité ou un mensonge, que cela soit certain ou faux, que l'enchantement finisse ou qu'il dure, je me vois, cu attendant, héritier de l'empire, et quand le destin, envieux voudrait reprendre le bien qu'il m'a fait, il ne m'empécherait pas d'avoir goûté une si grande l'élicité à côté d'un si grand péril.

BÉRACLIUS.

Ciel, favorisez-moi!

Cieux, ayez pitié de nous!

( La musique recommence, et chante, Vive Léonide! On enlend de l'artillerie, des tambours et des trompettes. )

PHOCAS, à Héraclius el à Astolphe.

Je vous crois exancés. J'entends de loin des trompettes, des tambours, et du caison, qui paraissent vonloir changer nos divertissements en appareil de guerre.

GINTIA, qui apparemment s'en était allée , et qui revient sur le théâtre.

Je regardais d'une vue de compassion le combat des vents et des flots, et ce gonflement pa-sager des vague qui se jouent en bouillonnant sur ces vastes champs verts et salés, lorsque j'ai vu de loin dans le go!se une vaste cité de navires, qui ont fait une salve en venant reconnaître le port. ¡

#### PHOCAS.

C'est apparemment quelque roi voisin, feudataire del'empire (comme ils le sont tous), qui vient nous payerles mbuts.

#### LISTPPO:

Seigneur, en observant de plus près ces voiles enflées, je penche à croire plutôt....

PHOCAS.

Quoi?

LISIPPO.

Que c'est la flotte du prince de Calabre, dont l'ambassadeur est venu nous menacer.

PHOCAS.

Que cette idée ne trouble point notre joie et nos divertissements Cette flutte ne m'inspire aucune épouvante: je vais eurôler du moude; et peudant que ces vaisseaux répéteront leur salve d'artillerie, qu'on répète nos chants d'allégresse.

LÉONIDE.

Vous verrez que Léonide remplira les devoirs où sa naissance l'engage.

CINTIA

·Je te suis, malgré moi, avec mes gens.

( Ils suiv-nt Phocas: Astolpho et Héraclius restent. Tous deux ensemble s'écrient, « O cieux, ayez pitié de nous! » On voit avancer la flotte de Frédécie, et on-entend, « A » terre! à terre! aux armes! aux armss! guerze! guerze!.

HÉRACLIUS CLÁSTOLPHE.

Secourez-nous, o pouvoirs divins!

TROUPE DE SOLDATS de Phecas... Vive Léonide! vive Léonide!

gnénéric, grand duc de Galabre, de scendant de son vaisseau,

Prenons terre; formons nos escadrons; que les enne

mis surpris soient épouvantés; qu'ils ne sachent mon débarquement que par moi, puisque les caux et les vents m'ont été si favorables; que le sang et le feu fassent voir un autre élément. Le destin m'a fait prince de Calabre: je suis neveu de Maurice; sa mort me donne droit à la pourpre impériale. Pourquoi paverais-je des. tributs, au lieu de venger la perte des tributs qu'on me doit? surtout, lorsque je sais que le fils posthume de Manrice est perdu, et qu'un vicillard, dont on n'a jamais entendu par er depuis qu'il arracha cet enfant à sa mère l'aélevé dans les rochers de la Sieile Les destinées ne m'appellent-elles pas à l'empire, puisque le tyrau est ici mal accompagné? n'est-ce pas à moi de soutenir mes droits par mer et par terre, et de venger à la fois Frédéric et Maurice ? Enfin, quand je n'aurais d'autre raison d'entreprendre cette guerre glorieuse que les prédictions sinistres de Lisippo, cette raison me suffirait; et je veux montrer à la terre que ma valeur l'emporte sur ses craintes.

(On voit de loin Astolphe sur le rivage, et Hérachius qui s'élance du bateau p-reé, où on l'avait déjà porté. Le bateau s'enfonce dans la mer.)

## FRÉDÉRIC.

Quelle voix entends-je sur les caux? qu'arrive-t-il donc vers ces lieux horribles? quel bruit de destruction! Autant que ma vue peut s'étendre, autant que je peux prêter l'oreille, oeci est monstrueux. J'entends la voix d'un homme; mais il souffle comme un animal: ce n'est point un oiseau, ear il ne vole pas; ce n'est point un poisson, car il ne nage pas: il est poussé par les vagues qui se brisent contre ces rochers.

(Astolphe sur le rivage embrasse Héraelius qui sort de la mer. )

HERACLIUS.

O cienx, ayez pitié de nous!

#### ASTOLPHE.

O cieux, nous implorons votre secours!

Il paraissait qu'il n'y en avait qu'un au milieu des ondes, et maintenant en voilà deux sur le rivage.

ASTOLPHE, à Héraclius.

Je rends grâces au ciel qui t'a délivré de la mer.

### FRÉDÉRIC.

Par quel prodige ces deux créatures, au milieu des adrette enures, des vents, des flots et du limou, au lieu d'être couverts d'écailles, sont-ils couverts de poil? Qui êtes vous?

#### A STOLPHE ..

Deux hommes si infortunés, que le destin qui voulait nous donner la mort n'a pueu venirà bout.

## HÉRACLIUS.

Nous sommes les enfants des rochers; la mer n'a pu nous souffiri, et nous rend à d'autres rochers. Si voir étes des soldats de Phocas, usez contre nous du pouvoir que vous donne la fortune, ce serait une cruanté d'avoir pité de nous: et afin que vous soyez obligés de nous ôtre cette malheureuse vie, sachez que je mis fils de Mauriee. Ce vieillard, que sa fidélité a banni si long temps de la cour, m'a sauvé deux fois la vie sur la terre et sur la mer. C'est le généreux Astolphe (\*). Je vous conjure, en me donnant la mort, d'éparguer le

(\*) Le fond de cette scène paraît intéressant etadmi rable on annait pu en faire un chef; d'envre en y mettant plus de vraisemblance et de convenance. Il me semble qu'une telle scène donnerait l'idée de la vraie tragédie, c'est-à-dire d'une péripétie attendissante, toute en action, assa sucun embarras, sans le froid recours des lettres écrites long-temps auparavant, sans rien de forcé, sans aucun de cer roisonne mentalambiquée qui font languir le tragique.

pen de jours qui lui restent. Je me jette à vos pieds; accordez-moi la mort que j'implore: ponrquoi hésitezt vous? pourquoi refusez vous de finir mes tourments?

## PRÉDÉRIC.

Pour te tendre les bras. Ce que tu m'as dit attendrittellement mon âme que je sanverais ta vie aux dépens de la mienne. Il est peut être étrange que je te croie avec tant de facilité: mais je sens une cause supérirure qui m'y force. Le ciel paraît ici manifester sa justice, et la vertu de ce noble vieillard que je respecte et que j'embrasse.

HÉRACLIUS et ASTOLPHE.

Eh! qui es-tu donc? parle.

FRÉDÉRIC.

Je suis le duc de Calabre. Vous me vovez comblé de joie Le sang qui coule dans mes veines, ô fils de Maurice! est ton sang. Je suis le fils de Cassandre, sœur de-Maurice: les destins sont conformes aux miens, ton étoile est mon étoile.

UÉRACLIUS.

Je reprends mes esprits; et plus je te considère, plus il me semble que je t'ai déjà vu.

FRÉDÉRIC,

Cela est impossible: car je n'ai jamais approché des cavernes et des précipices où tu dis qu'on a élevé ta jeunesse.

HÉRACLIUS.

C'est la vérité; mais je t'ai vu sans te voir.

Comment? me voir sans me voir !

FRÉDÉRIC. ir sans me vois HÉRACLIUS.

Oui.

PRÉDÉRIC.

Ceci est une nouveauté égale à la première; mais

avant de l'approfondir, va, je te prie, à ma galère capitane; et après qu'on l'aura donné des habits, et qu'on l'aura paré comme tu dois l'être, tu m'apprendras ce que je veux savoir, et qui me ravit déjà en admiration.

HÉRACLIUS ..

Je t'ai déjà dit que je suis le fils des montagues, accoutumé au travail et à la peine; et, quoique j'aie beaucaup souffert, écoute-moi; je me reposerai en te parlant.

FRÉDÉRIC.

Puisque c'est pour toi un soulagement, parle.

HÉRACLIUS

Écoute; lu vois ces rochers, ces montagnes, dont le faîte est défendir par les volcans de l'Etna.... (Ce discours d'Héraclius est interrompu par des cris derrière

la scène. )

Aux armes, aux armes! aux combats!

Tombons sur eux avant que leurs escadrons soient formés.

UN SOLDAT de Frédéric, arrivant sur la scène.

Dejà on voit l'armée que Phocas a levée pour s'opposer à la bardiesse de votre débarquement.

FRÉDÉRIC.

On dit que c'est le premier bataillon, il faut s'empresser d'aller à sa rencontre

HÉRACLIUS.

Je vous accompagnerai. Vous verrez que l'épée que vous ne m'avez donnée que comme un ornement vous rendra quelque service.

ASTOLPHE.

Queique ma caducité ne me permette pas de vous

servir, jo peux mourir do moins, et vous me verrez mourir le premier à vos côtés.

#### FRÉDÉRIC.

J'espère en vous deux. J'attends de vous mon triomphe : déjà mes soldats s'avancent avec audace.

(Les troupes de Phoeas paraissent; les trompettes el les clairons sonnentla charge; la bataille se donne; on endond d'un chéé, « Vive Phoeas! » et de l'auire », « Vive Frédéric!» Pais tous ensemble crient; « Aux armes! aux armes! comabattous (combattous! »)

### HÉRACLIUS, l'épée à la main-

Suivez-moi: je connais tous les sentiers; si vous marchez de ce côté, vous pourrez tout rompre.

CINTIA, paraissant armée à la tête des siens.

Non, vous ne remprez rien; c'est à moi de désendre se poste.

HÉRACLIUS.

Qui pourra soutenir ma fureur ?

Moi.

CINTIA.

HÉRACLIUS.

mes yeux!

Quel objet frappe mes yeux!

· Qu'est ce que je vois!

HÉRACLIUS.

Vous voyez le changèment de nos destins: je défendais contre vous un passage quand je vous ai vue pour la première fois, et à présent vous en défendez un con tre moi.

#### CINTIA.

Ajoute que tu me regardais alors avec des yeux d'adaniration, et à présent c'est moi qui t'admire.

#### HÉRACLIUS.

. Qu'admirez vous en moi? rien que les vicissitudes incompréhensibles de ma vie. Je vous trouve ici; vous voulez que je fuic: moi, fuir! et fuir de vos yeux! ce sont deux choses si impossibles, que, si elles arrivaient, elles diraient qu'elles ne peuvent pas arriver.

#### CINTIA.

Sans te dire ici que mon bonheur est de te voir en vic, ce bonheur ne sera-t-il pas plus grand que si tu enfonces ce passage, et si tu restes victorieux?

### HÉRACLIUS.

Je ne veux point vaincre à ce prix, en combattant contre vous.

CINTIA, à Libia qui l'accompagne.

Libia ne m'abandonne point; j'ai soin de ma réputation et de la tienne.

BÉRACLIUS.

Je ne sais si je dois vous croire.

Pourquoi non?

HÉRACLIUS.

Parce que si vous me traitez avec tant de bonté à prèsent, vous direz peut-être, comme vous avez déjà fait, que vous ne vous en souvenez plus, et que mon bien et mon mal vous sont indifférents.

( Des voix s'élèvent au fond du théâtre. )

LES SO LD ATS de Frédéric. C'est par la qu'Héraclinis a passé:

FRÉDÉRIC.

Passeztous après lui.

HERACLIUS, à Cintia.

Malheureux que je suis! quand je vondrais fuir (\*).
(\*) On ne conçoit rien à ce discours d'Héraclius: tantét il

je ne pourrais: vostroupes reviennent avec lesmiennes Voyez-vous cette troupe qui s'effraie et qui abandonne le poste que vous gardiez ? Fuyez, vous pourrez à peine sauver votre vie.

#### CINTIA.

Non; tu pourrais fair; les autres ne fuiront pas.

LEONIDE arrivant.

Tournez tête, soldats: ils ont forcé le passage que gardait Cintia; défendens sa vie; je serai le premier à mourir.

HÉRACLIUS, se jetant sur Léonide.

Oui, tu mourras de ma main, ingrat, inhumain, cruel!

## LEONIDE.

Je ne suis point étonné de te voir en vie. Je suis persuadé que la mer n'a eu pitié de toi que pour préparer mon triomphe.

( Ils combattent tous deux. )

HÉRACLIUS.

Tont à l'heure tu vas le voir.

### CINTI

Je ne penx me déclarer, malgré le désir que j'en ai. Je crains ma ruine si Héraclius est vainqueur, puisque son pouvoir détruira le mien. Si Léonide l'emporte, mes espérances sont superflues; il est contre mes inté rêts. Que ferai-je? ô ciel, secourez moi!(\*)

(On entend les tambours.)

parle en héros, tantôt en poltron. Si c'est une ironie avec Gintia, il est difficile de s'en apercevoir.

(\*) On ne conçoit rien àc e discours de Cintia. Je l'ai traduit fidèlement:

> No me puedo declarar. Aunque quisiera, al temer;

THÉATRE TOME VII.

#### PHOCAS.

Brute, infidèle à ton maître, qui, en brisant ton frein, brises les lois et le devoir; puisque tu oses ainsi prendre le mors aux dents, demeure, et, en courant ainsi déclainé, ne fuis pas.

FREDÉRIC, à Héraclius.

Charge-moi ce Phocas.

PHOCAS tombeen sautant aux ennemis-

O ciel! ma vie est perdue!

BERACLIUS, courant sur lui.

C'est mon ennemi; qu'il meure !

Ou il ne meure pas!

PHOCAS.

Malheureux, qu'ai-je entendu! tout est toujours équivaque entre eux. Toujours ces voix, Qu'il menre! qu'il ne menre pas! Qui des deux me tue? qui dedeux me défend? je suis toujours en doute, je suis con fondu.

HÉRACLIUS.

Ne sois plus en doute à présent. Si tu as vouln faire ici l'essai de ta tragédie, la voici terminée. La vérité se montre. Nous avons changé de rôle, Léonide et moi.

Quel rôle?

HÉRACLIUS.

Celui de Léonide était d'être cruel, le mien d'être Si vence Heraclio, mi ruina,

> Pues es contra mi poder; Si Leonido, mi esperanza; Pues es contra mi interes, ¿ Ou'he de hacer? cielos piadosos!

Comment pont-elle eraindre Héraelius qui est ameureux fi'elle?

humain; il disait la première fois, Qu'il meure! et moi, qu'il ne meure pas! Tout est changé; c'est lui qui te défend, c'est moi qui te donne la mort.

GINTIA. Héraclius, je suis à ton côté!

PHOCAS.

Ce n'était donc pas un vain présage quand j'ai cru voir tou glaive ensanglanté.

LÉO NI DE.

Je ne me suis pas trompé non plus, en devinant que c'était cette semme avant de l'avoir vne.

(Libia, Frédéric et des soldats s'approchent.)

C'estici qu'est tombé Phocas.

FRÉ DÉRIC. cheval l'a jeté p Léonide.

C'est ici que son cheval l'a jeté par terre.

Je ne suis donc venu ici que pour ma perte.

( Troupe de soldats. )

UNSOLDAT.

Accourez tous ... Mais que vois-je?

HÉRACLIUS.

Vous voyez un tyran à mes pieds: vous voyez, dans les mêmes campagnes où Maurice fut tué, la mort de Maurice veugée par son fils.

PHOCAS, à terre-

Non, tu n'es pas son fils.

LESOLBAT.

· Qu'est il donc?

PHO CAS.

Un hydropique de sang, qui, ne pouvant boire celui des autres, apaise sa soif dans le sien propre.

( Phocas meurt en disant ces paroles. Mais commentpeutil dire qu'Heraelius a verséson propre sang ? il faut donc qu'il se croie son père; mais comment peut-il le croire?)

#### CINTIA.

Déjà tous ses gens sont en fuite; et les miens, ayant seconé le joug de la tyrannie, disent et redisent:

Vive Héraclius! qu'Héraclius vive! Qu'il ceigne son front du sacré laurier! Il doit régner, il est fils de Maurice.

(Les soldats et le peuple disent ces paroles avec Cintia; ils

#### HÉRACLÍUS.

Cette couronne appartient à Frédéric; il l'a méritéc; c'est à lui qu'on doit la victoire.

### FRÉDÉRIC.

Je n'ai voulu que briser le joug du tyran, et non pas ravir la couronne au légitime possesseur. Vous l'êtes, c'est à vous de régner.

### RÉRA CLIUS

Je ne sais si je l'oserai.

RÉ DÉRIC.

Pourquoi non?

HÉRACLIUS.

C'est que je me suis déjà vu traité et vêtu en prince, et qu'ensuite j'ai repris mes anciens habits de peau. (Il veut parler du château enchanté et de son habit de gola-

### LISIPPO.

C'est moi qui vous ai trompé par mes enchantements; je vous ai meuti; j'ai menti aussi à Frédéric, quand je lui prédis en Calabre des infortunes; Dieu lui a donné la victoire: je vous demande pardon à tous deux.

LIBIA.

J'implore à ves pieds sa grâce.

#### BÉRACLIUS.

Qu'il vive, pourvu qu'il n'use plus de sortiléges.

Et moi, si je peux mériter quelque chose de vous, je demande la grâce du fils de Phocas.

#### HERACLIUS.

Léonide înt mon frère; nous fûmes élevés ensemble; qu'il soit monfrère encore.

### LÉONIDE.

Je serai votre sujet soumis et fidèle.

#### HÉRACLIUS.

Si par hasard une grandeur si inespérée s'évanouit, je veux goûter un bonheur que 'je ne perdrai pas. Je donne la main à Cintia.

## CINTIA.

Je tombe à vos pieds. (Les tambours battent, les clairons souncat, le peuple et les soldats s'écrient: )

Vive Héraclius ! qu'Héraclius vive !

PRÉDÉRIC.

Que ces applaudissements finissent.

## . HÉRACLIUS.

Espérons qu'un roi sera heureux quand il commeneera son règne par être détrompé, quand il connaîtra qu'il n'y a point de félicité humaine qui ne paraisse une vérité, et qui ne puisse être un meusunge.

FIN DE BA COMEDIE FAMEUSE.

# DISSERTATION

## DU TRADUCTEUR

SURL'HÉRACLIUS DE CALDÉRON.

Quiconous aura eu la patience de lire cet extravagant ouvrage y aura vu aisément l'irrégularité de Shakespsare, sa graudeur et sa bassesse, des traits de génie aussi forts, un comique aussi déplacé, une ensure aussi bizarre, le même fracas d'action et de moments intéressants.

La grande différence entre l'Héraclius de Caldéron et le Jules César de Shakespeare, c'est que l'Héraclius espagules tu nounan moins vraiscoublable que tous les contes des mille et une nuits, fondésur l'ignorance la plus crasse de l'histoire, et rempli de tout ce que l'imagination effrence peut concevoir de plus absurde. La pièce de Shakespeare, au contraire, est un tableau vivant de l'histoire romaine depuis le premier moment de la conspiration de Brutus jusqu'à sa mort. Le langage, à la vérité, est souvent celui des ivrognes du temps de la reine Élisabeth; mais le fond est toujours vrai, et cevrai est quelquefois sublime.

Il y a aussi des traits sablimes dans Caldéron, mais presque jamais de vérité, ni de vraisomblance, ni de naturel. Nous avons beaucoup de pièces ennuyeuses dans notre langue, ce qui est encore pis; mais nous n'avons rien qui ressemble à cette démence barbare.

Il faudrait avoir les yeux de l'entendement bien bouchés pour ne pas apercevoir dans ce fameux Caldéren la nature abandonnée à elle-même. Une imagination aussi déréglée ne peut êtrecopiste; et sûrement il n'a rien pris ni pu prendre de personne. On m'assure d'ailleurs que Caldéron ne savait pas le français, et qu'il n'avait même aucune connaissance du latin ni de l'histoire. Son ignorance paraît assez quand il suppose une reine de Sieile du temps de Phocas, un duc de Calabre, des fieis de l'empire, et surtout quand ifait tiere du canon.

Un homme qui n'avait lu aucun auteur dans une laugue étrangère aurait-il imité l'Héraclius de Corneille, pour le travestir d'une manière si horrible? Aucun écrivain espagnol ne traduisit, n'imita jamais un auteur francais, jusqu'au règne de Philippe V; et cen'est même que vers l'aunée 1725 qu'on a commencé en Espagne à traduire quelques-uns de nos livres de physique: nous, au contraire, nous primes plus de quarante pièces dramatiques des Espaguols, du temps de Louis XIII et de Louis XIV. Pierre Corneille commença par traduire tous les beaux endroits du Cid; il traduisit le Menteur, la suite du Menteur: il imita D. Sanche d'Arragon, N'est-il pas hien vraisemblable qu'ayant vu quelques morceaux de la pièce de Caldéron, il les ait insérés dans son Héraclius, et qu'il ait embelli le fond du sujet ? Molière ne prit il pas deux scènes du Pédant joué de Cyrano de Bergerac, son compatriote et son contemporain?

Il est bien naturel que Corneille ait tiré un peu d'or du fumier de Cal·léron, mais ilne l'est pas que Cal·léron ait déterré l'or de Corneille pour le changer en fumier-

L'Héraclius espaguol élait très fameux en Espagne, mais très incomu à Paris. Les troubles qui furnt suivis de la guerre de la fronde commencèreut en 16/5. La guerre des auteurs se fesait quand tout reteutissait des eris, point de Mazarin. Pouvait-on s'aviser de faire venir une tragédie de Madrid pour faire de la peine à Cooneille? et quelle mortification lui aurait-om donnée? il aurait été avéréqu'il avait imité sept ou luit vers d'un ouvrage espagnol. Il l'eût avoué alors, comme il avait avoué ses traductions de Guilain de Caştro, quand on les

### 584 DISSERTATION DU TRADUCTEUR

lui eut injustement reprochées, et comme il avait avoué la traduction du Menteur. C'est rendre service à sa patrie que de faire passer dans sa langue les beautés d'une langue étrangère. S'il ne parle pas de Caldéron dans son examen, c'est que le peu de vers traduits de Caldéron ne valait pas la peine qu'il en parlèt.

Il dit dans cet examen que son Héraclius est un « orino ginal dont il s'est fait depuis de belles copies. » Il entend toutes nos pièces d'intrigue où les héros sont méconsus. S'il avait eu Caldéron en vue, n'aurait-il pas dit que les Espagnols commençaient enfin à imiter les Français, et leur fesaient le même honneur qu'ils en avaient reçu? aurait-il surtout appelé l'Héraclius de Caldéron une belle copie?

On ne sait pas précisément en quelle année la Famosa Comedia fut jouée, mais on est sur que ce ne peut être plutôt qu'en 1637, et plutard qu'en 1640. Elle se tronve citée, dit-on, dans des romances de 1641. Ce qui est certain, c'est que le docteur maître Emmanuel de Guera, juge ecclésiastique, chargé de revoir tous les ouvrages de Caldéron après sa mort, parle ainsi de lui en 1682: Lo que mas admiro y admire en este raro ingenio fuè che a ninguno imitò. Maître Emmanuel auraitil dit que Caldéron n'imita jamais personne, s'il avait pris le sujet d'Héraclius dans Corneille? Ce docteur était très instruit de tout ce qui concernait Caldéron ; il avait travaillé à quelques-unes de ses comédies; tantôt ils fesaient ensemble des pièces galantes , tantôt ils composaient des actes sacramentaux, qu'on joue encore en Espagne. Ces actes sacramentaux ressemblent pour le fond aux anciennes pièces italiennes et françaises, tirres de l'Écriture; mais ils sont chargés de beaucoup d'épisodes et de fictions. Le peuple de Madrid y courait en foule. Le roi Philippe IV envoyait toutes ces pièces à Louis XIV les premières années de son mariage.

Au reste il est très inutile au progrès des arts de sa-

vsir qui est l'auteur original d'une douzaine de vers; ce qui est utile, c'est de savoir ce qui est bon ou mauvais, ce qui est bien ou mal conduit, bien ou mal exprimé, et de se faire des idées justes d'un art, si long-temps barbare, cultivé aujourd'hui dans toute l'Europe, et presque perfectionné en France.

On fait quelquefois une objection spécieuse en faveur des irrigularités des théâtres espaguol et anglais: des peuples pleins d'esprit se plaisent; dit-ou, à ces ouvrages; comment peuvent-ils avoir fort?

Pour répondre à cette objection tant rehattue, écontons Lopez de Véga lui-même, génie égal, pour le moins, à Shakespeare. Voici comme il parle à peu près dans son épitre en vers, intitulée: Nouvel Art de faire des comédites en ce temps.

Les Vandales, les Goths, dans leurs écrits bizarres, Dédaignèrent le goût des Grees et des Romains: Nos aieux ont marché dans ces nouveaux chemins; 'Nos aïeux étaient des barbares, (\*)

L'abus règne, l'art tombe, et la raison s'enfuit.

Qui veut écrire avec décence.

Avec art, avec goût, n'en recueille aurun fruît:

Il vit dans le mépris, et meurt dans l'indigence. (\*\*)

Je me vois obligé de servir l'ignorance:

J'enferme sons quatre verroux (\*\*\*) Sophecle, Euripide et Térence. J'écgis en insensé; mais j'écris pour des sons.

Le public est mon maître, il faut bien le servir; Il faut, pour son argent, lui donner ce qu'il ainse.

J'écris pour lui, non pour moi-même, Et cherche des succès dont je n'ai qu'à rougir.

Il avoue ensuite qu'en France, en Italie, on regardait comme des barbares les auteurs qui travaillaient dans le

- (\*) Mas como le sirvieron muchos barbaros Che ensenaron al vulgo a sus rudezas
- (\*\*) Muere sin fama e galardon.
- (\*\*\*) Encierro los preceptos con seis llaves, etc.

goût qu'il se reproche; et il ajoute qu'au moment qu'il écrit cette épitre, il en est à sa quatre cent quatre vingttroisième pièce de théâtre: il alla depuis jusqu'à plus de mille. Il est sûr qu'un homme qui a fait mille comédies n'en a pas fait une boune.

Le grand malheur de Lopez et de Shakespeare était d'être comédiens: mais Molière était comédien aussi ; et, au lieu de s'asservir au détestable goût de son siècle, il le

força à prendre le sien.

Il y a certainement un bon et un mauvais goût: si cela n'était pas, il n'y aurait aucune différence entre les chansons du Pont-Neuf et le second livre de Virgile: les chantres du Pont-Neuf-seraient bien reçus à nous dire: Nous avons notre goût; Auguste, Mécène, Pollion, Varius, avaient le leur; et la Samaritaine vaut bien l'Apollon palatin.

Mais quels seront nos juges? diront les partisans de ces pièces irrégulères et bizarres. Qui? toutes les nations, excepté vous. Quand tous les hommes éclairés de tout pays, quibus est equats, et pater, et res, se réuniront à estimer le second, le troisième, le quatrième et le sixième le second, le troisième, le quatrième et de sixième le send de l'est partie de les saurout par cœur, soyres s'ins que ce sont là des beautés de tous les temps et de tous les lieux. Quand vous verrez les beaux morceaux de Cinna et d'Athalie applaudis sur les théâtres de l'Europe, depuis Pétersbourg jusqu'à Parme, concluez que ces tragédies sont admirables avec leurs défauts; mais si en ne joue jamais les vôtres que chez yous seuls, que pouvez-vous en conclure?

# TABLE DES PIÈCES

# CONTENUES DANS CE VOLUME.

| LE BARON D'OTRANTE, opéra Bulfa en                 |    |
|----------------------------------------------------|----|
| trois acles                                        | 1  |
| AVERTISSEMENT des éditeurs de l'édition de Kehl.   | 3  |
| LES DEUX TONNEAUX, esquisse d'un opéra             |    |
|                                                    | 25 |
|                                                    | 57 |
| Epirae dédicatoire à monscigneur le duc de Riche-  | •  |
| lieu, pair et maréchal de Frauce, gouverneur       |    |
| de Guienne, premier gentilhomme de la cham-        |    |
| bre du roi, etc.                                   | 59 |
| VARIANTES des Lois de Minos                        |    |
| Notes.                                             |    |
| LES PÉLOPIDES, OU ATRÉE ET THYESTE,                |    |
| tragédie en cinq actes                             | 45 |
| Avertissement des éditeurs                         |    |
| Avertissement des éditeurs de l'édition de Kehl. 1 | 47 |
|                                                    |    |
| FRAGMENT d'une lettre                              |    |
| Variantes des Pélopides                            |    |
| Nоте                                               | 15 |
| DON PEDRE, tragédie en cinq actes 2                | 17 |
| Ériraz dédicatoire à M. d'Alembert, secrétaire     |    |
| perpétuel de l'Académie française, membre de       |    |
| l'Académie des sciences, etc par l'éditeur de      |    |
| la tragédie de Don Pèdre 2                         | 18 |
| Discours historique et critique sur la tragédie de |    |
| Don Pèdre                                          | 26 |
| PRACMENT d'un discours historique et critique sur  |    |
| Don Pèdre                                          | 33 |
| IRÈNE, tragédie en cinq actes 25                   |    |
| LETTRE de M. de Voltaire à l'Académie française 20 |    |
|                                                    |    |

| 588 TABLE DES FIÈCES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VARIANTES d'Irène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AGATHOCLE , tragédie en cinq actes 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AVERTISSEMENT des éditeurs de l'édition de Kchl 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Discours pronoucé avant la première représenta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tiond'Agathocle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Avis au lecteur, imprimé dans plusieurs éditions,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| à la suite des tragédies 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LA FÊTE DE BELLÉBAT (1725) 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AVERTISSEMENT des éditeurs de l'édition de Kehl. 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L'HOFE ET L'HOTESSE, divertissement (1776). 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LETTRES à M. de Cromot, surintendant des finan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ces de Monsieur, frère du roi, qui avait deman-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de a.M. de Voltaire un petit divertissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pour la fête que Monsieur a donnée à la reine, à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Brunoi en 1576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brunoi , en 1776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lettre II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lettre III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JULES CESAR, tragédie en trois actes, de Shakes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| peare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AVERTISSEMENT des éditeurs de l'édition de Kehl. 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A) DRITISSEMENT du traducteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| On the sement of the Court of t |
| OBSERVATIONS SUR le Jules César de Shakespeare 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| L'HÉRACLIUS ESPAGNOL, ou LA COMEDIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FAMEUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Préface du traducteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dissertation du traducteur sur l'Héraclius espa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

PIN DE LA TABLE DU TOME SEPTIÈME.

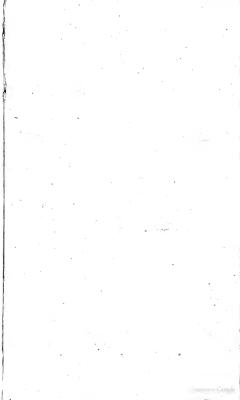





